## LA PROVINCIA

www.laprovincia.es

DIARIO DE LAS PALMAS

Este periódico utiliza papel reciclado en un 100%

COLAPSO EN EL SERVICIO DE ACOGIDA A MIGRANTES EN EL ARCHIPIÉLAGO

## Canarias levanta su defensa jurídica ante la dejadez del Estado

El Gobierno de Canarias remite un requerimiento al Consejo de Ministros para que cumpla con sus obligaciones en la atención a los menores migrantes previo al choque institucional en los tribunales

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer remitir un requerimiento al Consejo de Ministros para que «cumpla con sus obligaciones» en la atención a los menores migrantes no acompañados, que «son su responsabilidad y están obligados a ocuparse». A partir de este requerimiento, el Gobierno central tiene 30 días de plazo para presentar alegaciones. Pasado ese plazo los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales contra la dejadez del Estado en la acogida a menores.

PÁGINAS 18 y 19

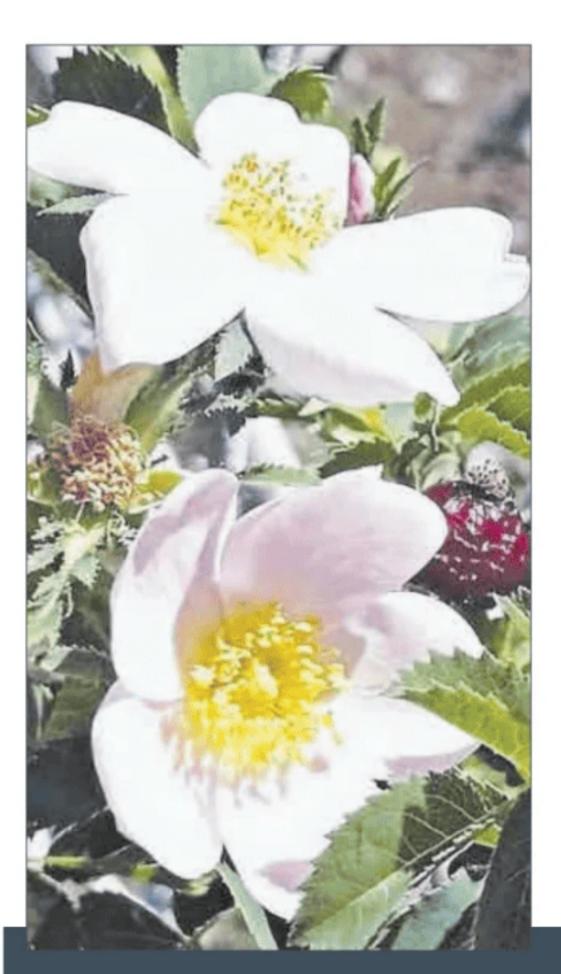

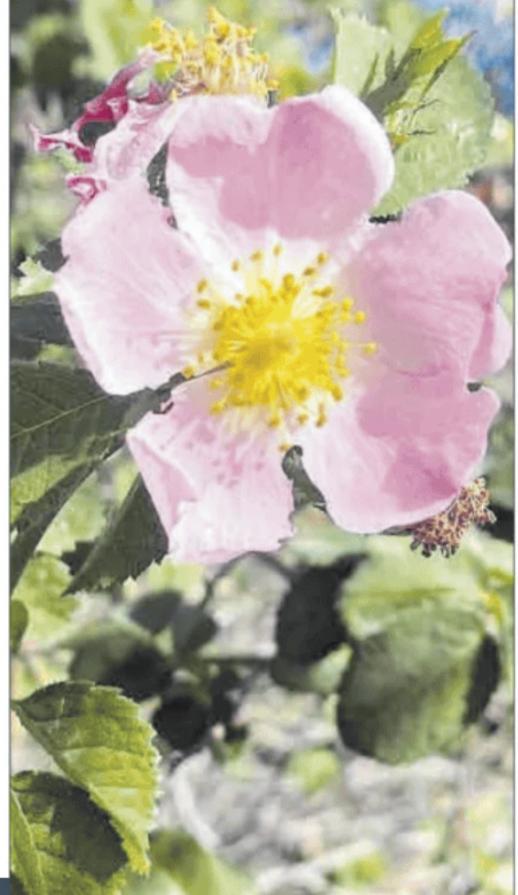

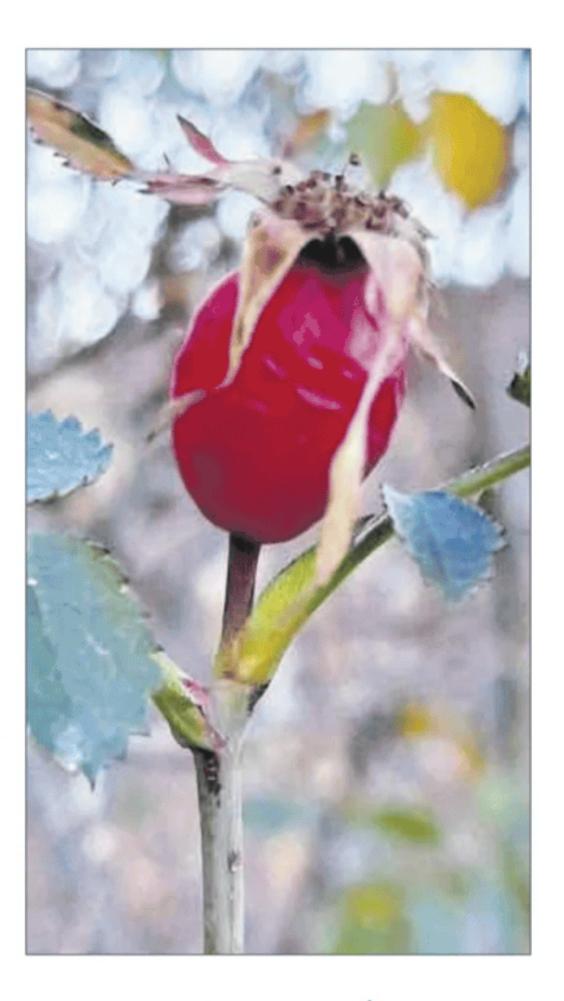

#### Tres nuevas rosas únicas en Europa

Los investigadores hallan estos ejemplares en los tres volcanes más elevados de las Islas

Un barco ruso averiado con sustancias químicas peligrosas con destino La Luz

#### Más de 2400 M€ gestionados 3000 M 2000 M indexa 1000 M€ indexacapital.com

#### **ECONOMÍA**

Interior pospone de nuevo el registro de viajeros tras las quejas del sector

Protesta por la obligación de recopilar datos muy sensibles a los turistas

PÁGINA 29

#### Retiro lo escrito

#### Catástrofe (y II)



Alfonso González Jerez

l bloqueo político del país → (con un PP sin una idea que) Jecharse a la boca y un PSOE engatusado por una deriva confederalizante) es especialmente gravoso para Canarias que debería estar avanzando hacia una imperiosa transformación que necesita sistemáticamente apoyos - políticos, legales, presupuestarios - desde Madrid y desde Bruselas. Porque si esto sigue así deberemos resignarnos a ser un balneario cada vez más degradado de las clases medias europeas y, al mismo tiempo, un centro entre logístico y cuartelero para la acogida, retención y desviación de decenas de miles de inmigrantes africanos cada año. Basta repasar los programas electorales de socialdemócratas y conservadores para certificar que ni unos ni otros han realizado un análisis político, económico, social o geoestratégico de Canarias urgen al país. Absolutamente nada. Es más: la voluntad de Madrid de desarrollar el autogobierno de las islas dentro del marco del Estatuto de Autonomía de 2018 brilla por su ausencia. A lo largo de un lustro ni siquiera se han completado las transferencias competenciales en materia de Costas. Canarias se ha visto obligada a pleitear en el Constitucional simplemente para que se cumpla un convenio firmado por el Gobierno español. Y obviamente ninguna explicación se ofreció a los canarios en particular y a los españoles en general sobre el estratégico cambio de actitud de Pedro Sánchez sobre el Sáhara v las nupcias renovadas con el Gobierno marroquí - que sigue sin cumplir uno solo de sus compromisos con España y cuya policía está siendo alquilada por Madrid para la gestión de los migrantes devueltos a África. Porque absolutamente nadie suelta una palabra sobre el papel que juegan las fuerzas armadas y las gendarmerías de Marruecos y Mauritania en el tratamiento de los migrantes una vez trasladados a África. Igual hay gen-

para articular las reformas que le

te, dentro y fuera del Parlamento, que cree que a los migrantes se les devuelve a su casa en taxi y con una bolsa de croasanes.

Canarias no tiene problemas con la migración africana, pero su población ha aumentado al límite de la saturación territorial por las migraciones de origen europeo. Y deben limitarse a través de una regulación normativa promovida por el Gobierno español y autorizada como excepcionalidad por la legislación europea. Canarias necesita desplegar su REF sin cortapisas y con el apoyo multinivel del Gobierno español. Canarias debe seguir recibiendo (y actualizadas) las ayudas al transporte de personas y mercancías. Canarias debe desplegar sus oficinas de relación empresarial, comercial y cultural en el Magreb para diseñar una diplomacia económica propia en colaboración con Madrid. Canarias no puede cobrar ni un céntimo menos al año -todo lo contrario - si finalmente se perpetra el cupo catalán, que más que una ilegalidad manifiesta es una completa estupidez.

Todas estas no son objetivos op-

cionales para mejorar una situación o maximizar unos recursos. Si no se cumplimentan - y no son inteligentemente gestionados aquí, desde luego - Canarias no será un país viable a mediados del siglo XXI y nos quedaremos en la cuneta del nuevo subdesarrollo que augura Mario Draghi en su informe sobre el futuro de la UE. Por cierto: no conozco ni a un solo político canario (de derecha o de izquierda) mencionar siquiera en los últimos días el documento del estadista italiano y europeo. Ni una puta sílaba. Y más allá de la política de partido está la infinita cobardía de los grandes empresarios del archipiélago, reducidísima y endogámica aristocracia del dinero que jamás defienden los intereses de su tierra porque no desean enajenarse simpatías en ministerios y empresas públicas estatales. El problema para el nacionalismo canario no es tener solo uno, dos o tres diputados en el Congreso. El problema es que no cuenta con el respaldo de una élite empresarial cuya única bandera es la cuenta corriente y para de que Canarias es un mero código postal.

#### Reflexión

El último vals



**Carles Francino** 

l primer día que tuve que limpiarle el culo a √mi padre, me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo. Pero no. No es lo mismo». Este podría ser el retazo de una conversación repetida en miles de hogares, de grupos de amigos o de colegas. Y además es una verdad como un templo. Porque cambiarle los pañales a un bebé supone la ceremonia gozosa de cuidar de alguien con todo el futuro por escribir; incluso se puede obviar el olor a mierda. Pero tener que ponerle el pañal a una persona mayor es adecentarle para la prórroga; eso que en baloncesto llaman los minutos basura. Y. claro, tampoco las conversaciones desprenden el mismo aire. Porque no es igual compartir alborozados la última monería o la última trastada- del más pequeño de la casa, que pasar lista a los achaques de alguien que ya enfila la puerta de salida. Pedro Simón, que hace honor a la definición de periodista como contador de historias, acaba de publicar Los siguientes, la última pata de una trilogía de novelas dedicada a la familia.

La frase que encabeza este artículo es, en realidad, el comienzo de su libro. Cuenta la historia -tantas veces repetida- del dilema que se plantea, en este caso a tres hermanos, cuando un padre, viudo para más señas, empieza a flaquear. En España hay casi un millón de personas de más de ochenta años y esa cifra va a seguir aumentando porque cada vez vivimos más tiempo. Por eso resulta imprescindible plantear, en la esfera pública y también en la privada, cómo gestionar la vida de un colectivo tan amplio y tan mayoritariamente desvalido, ya sea a nivel físico o mental. Hay que coger ese toro por los cuernos por razones sociales, económicas y morales. Y para responder a la gran pregunta cuando estemos bailando el último vals: si habremos tratado con dignidad a quienes antes nos dieron tanto, o si nos habremos comportado como auténticos hijos de puta. Esa es, al menos, la prueba que tienen que superar -y así lo verbalizan- los protagonistas de la novela. Pocas veces me pareció tan acertado un título porque, efectivamente, somos los siguientes.

#### LA PROVINCIA

#### Director:

Antonio Cacereño Ibáñez acacer@laprovincia.es - @aicace

#### EDITORIAL PRENSA CANARIA

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. ISSN 1576-0820 D.I. G.C. 717/1968 www.laprovincia.es y www.editorialprensacanaria.es

#### Subdirector:

Fernando Canellada

#### Redactores jefe:

Soraya Déniz, Javier Durán y Dunia E. Torres

Jefes de Sección: Misraim Rodríguez, Manuel Ojeda, Nora Navarro y Jacobo Corujeira

Directora Comercial: Vanessa Merino

#### Jefe de Contabilidad: José Uría

Redacción y administración: Tfno.: 928 479 400. Fax: 928 479 401

#### Tfno.: 928 479 400. Fax: 928 479 401 Apd. de Correos, 180. laprovincia@epi.es

Publicidad: publicidad.laprovincia@epi.es

#### Tfnos.: 928 479 412 / 400 Fax: 928 479 413

Suscripciones: suscriptor@laprovincia.es

#### CLUB LA PROVINCIA

Tfno.: 928 479 496

Director: Javier Durán. León y Castillo, 39 - 928 479 400

© Editorial Prensa Canaria, S.A. Las Palmas de Gran Canaria.







MEDALLA DE ORO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA







ESTA EMPRESA SE HA ACOGIDO A LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA COFINANCIADAS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL PARA LAS REGIONES ULTRAPERÍFERICAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN CANARIAS.

"UNA MANERA DE HACER EUROPA"

#### HUMOR

PADYLLA



#### **EL RETROVISOR**

FERNANDO MULTITUD

#### La lenta desaparición de las casas terreras

La vorágine urbanística aprovecha cada resquicio para levantar edificios donde antes había casas terreras, viviendas que forman parte de la historia de la capital. La piqueta acaba de borrar otra en la calle Víctor Hugo. Si seguimos así, pronto no quedarán recuerdos de aquella arquitectura.

#### El necesario cuidado de los árboles nuevos

Es encomiable el intento por recuperar la masa arbórea desaparecida, pero el camino al infierno también está lleno de buenas intenciones. Muchos de los nuevos ejemplares crecen sin tutores que les ayuden a 'estirarse' hacia las alturas. Un poco más de refuerzo sería una buena idea.

#### **Puerto**

#### Dinamarca vigila la avería de un barco con nitrato ruso que se dirigía a La Luz

Noruega expulsa de un puerto al carguero 'Ruby', que transporta 20.000 toneladas del producto, y Lituania impide que entre en sus aguas jurisdiccionales

Esther Medina Álvarez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un carguero que tenía como destino inicial el Puerto de Las Palmas y que transporta 20.000 toneladas de nitrato de amonio procedente de Rusia recorre las aguas internacionales del norte de Europa, bajo la atenta mirada de Dinamarca y otros países de la zona. La nave busca un puerto donde atracar para arreglar los daños producidos en su hélice, timón y casco tras encallar poco después de zarpar de un puerto ruso el 22 de agosto. Según los sistemas de posicionamiento automático, ahora su plan de navegación ha cambiado e irá a Malta.

El Ruby, de 183 metros de largo y con bandera maltesa,atracó en el puerto industrial noruego de Tromsø el 3 de septiembre para realizar los trabajos de reparación necesarios para resolver los daños ocasionados. Sin embargo, la policía de ese país ordenó que abandonase estas instalaciones, cercanas a un hospital, un campus universitario y un núcleo poblacional tras conocerse la carga que portaba, tal como publicó el periódico The Barents Observer.

Y es que el nitrato de amonio es una sustancia química altamente inflamable que ha estado presente en distintos sucesos vinculados a la actividad marítima o portuaria. Entre ellos, la explosión en un almacén del puerto de Beirut, en Líbano, en 2020, que dejó al menos 218 fallecidos, o el incendio del buque Cheshire al sur de Gran Canaria, que acabó en el fondo del mar con 40.000 toneladas del producto. También estuvo detrás de las

explosiones ocurridas en Tianjin (China) en 2015, en las que murieron 173 personas. En ese sentido, el Ruby porta siete veces más nitrato de amonio que la carga que explotó en Beirut (2.750 toneladas).

El peligro asociado con este producto base para fertilizantes y explosivos hizo que, por ejemplo, la primera ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, informara de que se había rechazado la solicitud de este carguero para atracar en uno de sus puertos, concretamente en el de Klaipėda, después de que tuviera que abandonar los muelles noruegos. Para ello, las autoridades marítimas de Dinamarca habían planeado remolcar a este granelero –que suma ahora también daños en el motor- para cruzar el estrecho de Skagerrak que separa Noruega y Suecia de Dinamarca.

El carguero, que tenía como destino inicial Gran Canaria, recogió

los 20.000 kilos de nitrato de amonio el pasado 22 de agosto Kandalaksha, en el norte de Rusia, para transportarlo al norte de África en un trayecto que suponía la realización de una escala en el Puerto de La Luz y Las Palmas. Tal como recoge el medio danés DR, poco después de zarpar encalló, lo que hizo que sufriera daños en el casco, la hélice y el timón, pero decidió continuar hacia Noruega, donde pidió ayuda para atracar el 26 de agosto. Tanto si mantiene su destino inicial como si, tal como indicaban ayer por la tarde los sistemas de posicionamiento como el Marine Traffic, entre otros, decide dirigirse a Malta, este granelero tendrá que navegar cerca de las aguas españolas, tanto en el norte de la Península como cuando atraviese el Estrecho de Gibraltar.

Fuentes conocedoras de la legislación marítima internacional

de los casos, las autoridades competentes no dejarían entrar a este barco en aguas jurisdiccionales canarias hasta conocer con exactitud las dimensiones de las averías que sufre y garantizar que no suponen un peligro. De hecho, precisamente eso fue lo que ocurrió con el Cheshire, al que se le impidió entrar y se desvió 70 millas al sur de Gran Canaria, donde finalmente se incendió tras rescatar a la tripulación.

#### Fuera de peligro

Por el momento, el cargamento de este buque de bandera maltesa no está en peligro. El servicio de bomberos y rescate de Tromsø afirmó a The Barents Observer que tras una inspección a bordo y tras hablar con la tripulación, no se había detectado «ningún cambio en los riesgos asociados a la carga del barco». Es más, publica la agencia Efe, varios expertos han destacado en los medios de comunicación daneses que el riesgo de detonación de esta sustancia utilizada en explosivos y en fertilizantes es mínimo. Para que esto ocurra, precisaron, es necesaria la acción de un agente ignífugo o una explosión; un golpe o una colisión son, a su juicio, insuficientes para provocar un accidente. De hecho, la Dirección Marítima Noruega afirmó que el Ruby no es una «bomba flotante». Rusia es el mayor exportador de nitrato de amonio, una sustancia que se utiliza para generar tanto fertilizantes como explosivos. Sus características como fuerte oxidante hacen que pueda explotar si se contamina con aceite, carbón u otros materiales orgánicos.

# explican que de darse el primero

entrenamiento funcional. En el Distrito Centro, los Paula y La Montañeta. En el Distrito Ciudad Alta, los lugares que albergarán esta iniciativa son los centros cívicos de Escaleritas, La Ballena, y Schamann, los locales sociales de Las Torres y

> Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya, las actividades se realizarán en Casa Ayala, las mesas, Siete Puertas, Tenoya y Cuesta Blanca.

#### Opacidad y casualidades

Lo que está sucediendo en el norte de Europa con el Ruby pone el acento una vez más en lo que se ha denominado como 'flota opaca', barcos que navegan bajo la bandera de países que son paraísos fiscales o de baja fiscalidad, y que son operados desde otros países para transportar, entre otras cargas, petróleo ruso evitando las sanciones y prohibiciones que penden sobre este tras el inicio de la guerra con Ucrania. Este buque de bandera maltesa está operado por una empresa en el Líbano que es propiedad de Siria, según el diario danés DR. Por otro lado, algunos medios destacan la presencia de este buque con esta carga que podría ser peligrosa cerca Andenes, en el municipio de Andøy, en el norte de Noruega, donde se encuentra una base militar de la OTAN. Casualmente, el puerto de escala que incluía su ruta, el Puerto de La Luz y de Las Palmas, alberga otra base naval estratégica para los países de la alianza. | E.M.A.



Imagen de archivo del barco 'Ruby', que permanece averiado en aguas internacionales del norte de Europa, cuando navegaba con otra denominación. | YEVGENIY B. / MARINE TRAFFIC

#### **Participación**

#### **Talleres gratis** de digitalización y entrenamiento físico y mental en todos los distritos

Participación Ciudadana impartirá estas clases de forma semanal, hasta el mes de diciembre

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Concejalía de Participación Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria ofrece hasta diciembre 39 talleres gratuitos para adultos y jóvenes en los cinco distritos de la ciudad. Según señala la concejala del área, Carla Campoamor, estas actividades se desarrollan en los centros cívicos y locales comunitarios tanto en la mañana como en la tarde.

Estos talleres se enmarcan dentro del plan 'LPGC Más Activa y Educadora', que forma parte de la estrategia 'Las Palmas de Gran Canaria Más Que Bien', y no requieren de inscripción previa. La información puede solicitarse a través del correo electrónico participacionciudadana@laspalmasgc.es, en el teléfono 928 44 87 36 o en los perfiles de redes sociales de @ParticipaLPGC.

Las actividades ofertadas incluyen pilates, estimulación de la memoria, informática, bailes latinos, manualidades, danza infantil, mantenimiento físico, teatro para niños, folclore, uso de tablet y móvil, yoga, aprendizaje y uso de la máquina de coser, y

cursos se desarrollarán en el Centro Cívico Lomo Apolinario y los locales sociales de Casablanca III y Copherfam. En el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, las actividades se llevarán a cabo en las sedes de sociales de Zárate, El Lasso, San Juan, Santo Domingo y El Molino de Tafira. Los talleres también se realizarán en el Centro Cívico de Jinámar, San Francisco de

y la Plaza del Pueblo. Por último, en el Distrito

Medina Samper, y el Centro Municipal de la Mujer. Por su parte, en la Isleta-Puerto-Guanarteme, será en las sedes sociales de Las Coloradas

#### Movilidad

## El colegio Asturias mejora la seguridad del alumnado con nuevas aceras

Vías y Obras concluye los trabajos en el acceso al centro de Cañada Honda tras una demanda vecinal \* La obra incluye baldosas podotáctiles que sirven de guía

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La concejalía de Vías y Obras ha concluido las obras de mejora del acceso al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Asturias, ubicado en el barrio de Cañada Honda, con un nuevo tramo de acera junto a la carretera general. Esta actuación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responde a una demanda procedente del propio centro y de las familias.

Los trabajos han consistido en un tramo de 22 metros de tránsito de los peatones junto a la vía GC-201, que conecta Costa Ayala con Los Giles. En el mismo se han instalado una nueva acera con bordillos junto al vallado de seguridad. La instalación cuenta, además, con baldosas podotáctiles que sirven de guía para personas con visión reducida.

Asimismo, se ha construido un muro con el que se incrementa la seguridad de los transeúntes que utilizan este espacio tanto para acudir al CEIP Asturias como para los vecinos y vecinas de la calle Barranco de Tauro que se dirijan a la parada de guaguas.

El área que dirige el concejal Carlos Díaz ha contado con la colaboración para estas actuaciones de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, que dirige Augusto Hidalgo, y la concejalía del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, cuya edil es Esther Martín.

Díaz ha agradecido la colaboración recibida por otras áreas del



El edil Carlos Díaz visita los trabajos en Cañada Honda. LP/DLP

Han instalado en el espacio una nueva acera con bordillos junto al vallado de seguridad

> El barrio queda casi incomunicado en épocas de lluvia por los arroyos que se forman

Ayuntamiento y otras administraciones. «El trabajo colaborativo nos ha permitido responder a una demanda que venía realizando la comunidad educativa del CEIP Asturias», señaló. El edil añadió que «gracias a esta obra pavimentamos el tramo que conecta la parada de guaguas con el centro y, con ello, incrementamos la seguridad de los usuarios y usuarias».

#### Otros trabajos

La Concejalía de Vías y Obras continúa así con los trabajos de mantenimiento y mejoras en las infraestructuras de la ciudad. Durante el primer semestre del año, este área realizó más de 120 intervenciones en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, entre las que destacan la rehabilitación de aceras, mejoras en la calzada o la reparación de barandillas.

El barrio de Cañada Honda ha venido años reclamando por el estado de sus vías de acceso, ya que en épocas de lluvia queda prácticamente incomunicado por los arroyos que e forman de forma habitual en las pendientes de las calles.

#### Ocio nocturno

#### El PP destaca que la mesa del ocio ya existe desde 2018 sin resolver «ni un solo problema»

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, destacó ayer que la mesa del ocio -que ha propuesto como solución a los conflictos entre bares y vecinos- existe desde 2018 y no ha servido para resolver «ni un solo problema» de los existentes en la ciudad.

La mesa del ocio es la solución que a juicio de DElgado «improvisó» Darias tras ser preguntada por la sentencia que anula una resolución municipal de 2022 que anticipa el cierre de los locales de la calle Joaquín Costa y Plaza de Los Betancores de la 01.00 de la madrugada a las 22.00 horas.

Desde el PP recuerdan que en agosto de 2022 se pusieron sobre la mesa seis medidas para paliar el conflicto. «Además de reducción de horario, se propuso la reorganización de las terrazas, una mayor presencia policial, un control monitorizado de la contaminación acústica tanto interior como exterior y la citada mesa del ocio con empresarios y vecinos», enfatiza.

#### **Playas**

#### CC pide más vigilancia en la costa capitalina ante un aumento de infracciones

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha considerado como «esencial» reforzar la seguridad, en especial, tras el intento de apuñalamiento que sufrió un entrenador personal en La Cícer la pasada semana.

Para los nacionalistas es «inconcebible» que una playa como Las Canteras carezca de un servicio permanente de vigilancia, «que también deben tener el resto de playas», recalca. «Tras hablar con usuarios nos confirman que es habitual que se produzcan robos en los balnearios. También es cada vez más habitual ver a personas en bicicleta, patinetas o incluso con perros, algo que sucede porque hay una ausencia de presencial policial», lamenta.

#### Educación

#### Apuesta por la higiene urbana

Con dinámicas y juegos relacionados con el reciclaje, el Ayuntamiento, a través del servicio municipal de Limpieza, animó a los estudiantes del CIFP Cruz de Piedra a abordar de manera práctica la correcta separación de los residuos y su adecuado reciclaje.

Unas jornadas sobre concienciación en higiene urbana, en colaboración con el centro, y a las que acudieron más de 150 alumnos. En las charlas participó el concejal de Limpieza, Héctor Alemán, quien destacó la importancia de la división de residuos y explicó cómo separarlos según su tipología para introducirlos en los respectivos contenedores. LP/DLP

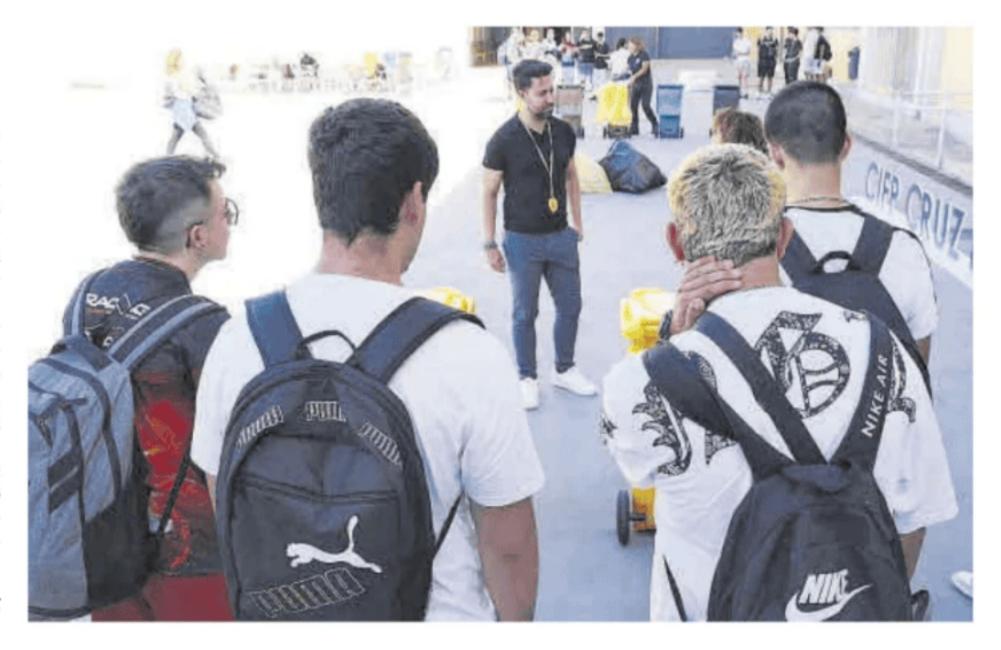

# PONTE AL DIA

Más actualidad y entretenimiento en el magacín de Televisión Canaria

DE LUNES A VIERNES de 12.00 h. a 14.30 h.









#### LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS







Inma Medina: «Es una lástima usar el Cameval «Lo que realmente me importa es la humildad»

DIA INTERNACIONAL DE LA MU

Resuella murgus fixito de correcatoria de retraso de hora en el pasacalle

l en

Sin paridad en

POR SOLO

3,75€

El Granca naufraga frente al colista Palenca

PRÓXIMO VIERNES EN TU QUIOSCO

Desfrutemos juntos de los grandes momentos

#### **Tribunales**

#### A juicio un hombre que intentó matar a su pareja en la presa de Las Niñas

La Fiscalía pide para el acusado nueve años de prisión \* La víctima está en estado vegetativo

#### L. de Pablo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un hombre de 37 años se enfrenta hoy a una pena de nueve años y seis meses acusado de intentar matar a su pareja mientras estaban de acampada en la presa de Las Niñas, en Tejeda. El juicio tiene lugar en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas después de poco más de dos años.

El presunto autor está acusado de homicidio en grado de tentativa con agravante en grado de parentesco. Además de la pena de cárcel, el Ministerio Fiscal pide para él la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante los próximos 15 años.

#### Antecedentes

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2022 cuando el acusado M. K. se encontraba en la Cumbre en compañía de quien entonces era su novio.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, tras mantener una discusión la víctima cayó al suelo y fue entonces cuando el presunto responsable «guiado por el ánimo de quitarle la vida», cogió una piedra de grandes dimensiones y considerable peso y «golpeó repetidamente en su cabeza hasta que por la gran pérdida de sangre y la gravedad de las heridas creyó que estaba muerto», continúa el escrito. El autor se

marchó entonces del lugar dejando a su novio tirado en el suelo. Según las fuentes consultadas, al abandonar el sitio se encontró con otros excursionistas a quienes les pidió que llamasen a la policía «porque había un muerto» en la zona donde estaba acampado.

El presunto autor cogió una piedra y golpeó su cabeza en repetidas ocasiones

> La pareja había ido el 14 de febrero de 2022 a la Cumbre a celebrar el día de San Valentín

La pareja había ido al embalse de Las Niñas el 14 de febrero de 2022, al parecer, a celebrar el día de San Valentín. Aunque se desconoce la hora exacta en que ocurrieron los hechos, el acusado presuntamente comenzó a agredir a su pareja.

Tras la llamada de los senderistas, la Guardia Civil se personó en el lugar y detuvo al acusado, quien continúa en prisión provisional comunicada y sin fianza. Varias patrullas del puesto de Te-

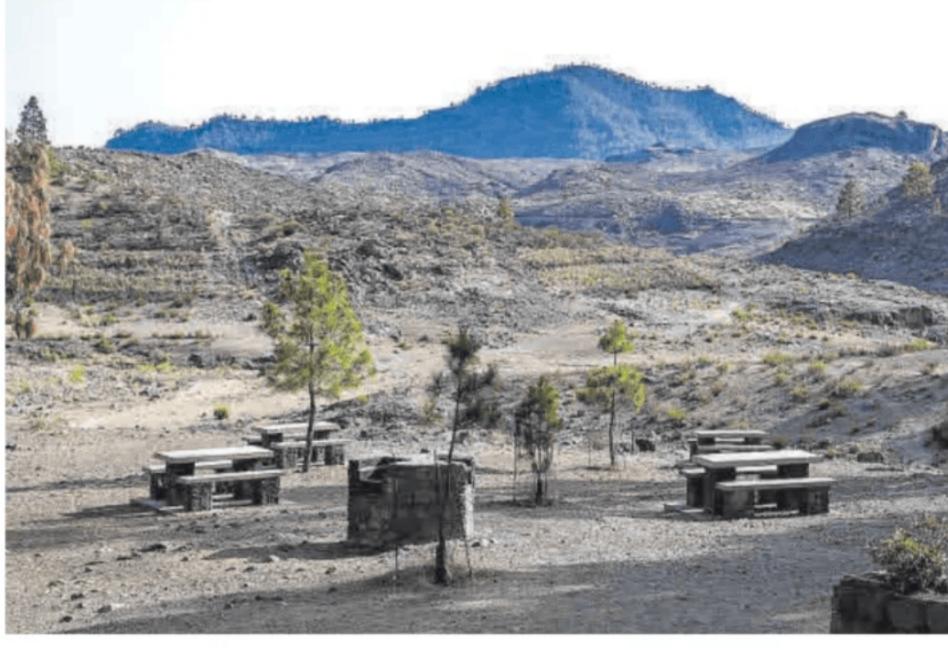

Zona de acampada en los alrededores de la presa de Las Niñas, en Tejeda. | ANDRÉS CRUZ

jeda acudieron de inmediato hasta el lugar de los hechos, donde los agentes se encontraron a la víctima con vida, pero inconsciente debido a la fuerte herida que presentaba en la cabeza.

El instituto armado contactó con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 para que enviara el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladó a la víctima al Hospital Insular debido a la gravedad de las heridas.

Según el Ministerio Fiscal, la víctima tardó casi un año en estabilizarse; en concreto, 254 días, de los cuales 235 fueron de carácter grave y los otros 19 días restantes muy grave.

A pesar de que los servicios médicos lograron estabilizarlo, las secuelas tras la presunta agresión fue de tal magnitud que el joven de 38 años se encuentra actualmente en «estado vegetativo persistente con crisis comiciales secundarias».

Todo ello desencadenado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico de carácter grave y lesiones que provocaron una «contusión temporal derecha, hemorragia, edema cerebral, necesidad de ventilación mecánica y traqueostomía percutánea».

La víctima se encuentra actualmente ingresado en un centro hospitalario, pero el escrito de acusación deja claro que en el momento en que se traslade a su domicilio «precisará de asistencia permanente las 24 horas del día, con necesidad de supervisión, cambios posturales, aseo y control de alimentación».

Ante esta situación, añade la Fiscalía, «la víctima requerirá de ayuda constante de una tercera persona», así como de una adaptación de su vivienda para instalar, entre otros métodos terapéuticos, «una cama eléctrica articu-

lada con elevador, colchón antiescara, carro de lavado hidráulico, deshumificador y aspirador de secreciones», informaron.

El Ministerio Fiscal solicita para la víctima una indemnización de 750.000 euros por «las lesiones, las secuelas originadas y el perjuicio moral sufrido».

Además, y debido al carácter «persistente e incurable» de sus secuelas, así como por las necesidades de asistencia que requiere las 24 horas del día, pide también una indemnización de 50.000 euros «por cada año en que la víctima permanezca en ese estado».

La solicitud de indeminzaciones se exitende al resto de la familia. Tanto para sus padres como para su hermana se piden 70.000 y 60.000 euros respectivamente por responsabilidad civil debido al daño moral sufrido «por la pérdida de calidad de vida de su hijo y hermano».

#### El TSJC confirma dos años de cárcel al empresario que abrió la Cafetería Ayuntamiento

La sentencia avala que defraudó a la Seguridad Social e hizo una sucesión de empresas

#### B. Machinea

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de dos años de cárcel para el empresario que abrió la Cafetería Ayuntamiento por un delito de fraude a la Seguridad Social. La sentencia estima en parte el recurso interpuesto por Nicolás I. C. y acepta modificar la responsabilidad civil, cuyo importe será fijado en la ejecución. También admite parcialmente la petición de la Tesorería General de la Seguridad Social de condenar a las entidades Millenium Oriente y Niclal 2016 como responsables civiles subsidiarias.

El tribunal avala que actuó como administrador de hecho de ambas mercantiles y «se aprovechó de su personalidad jurídica para darlas de alta en la Seguridad Social y contratar a trabajadores a su nombre, con el ánimo de defraudar las cuotas a la Seguridad Social». Millenium ejerció la actividad de cafetería en la calle León y Castillo, generando una deuda de 33.819 euros con la Seguridad Social por impago voluntario de las cotizaciones correspondientes a los años 2016 y 2017.

Niclal 2016 se dio de alta por reinicio el 17 de enero de 2017 y en esa misma fecha se produjo el alta del primer trabajador para la actividad de restaurantes y puestos de comida. La empresa causó baja el 17 de febrero de 2021 por carecer de trabajadores y generó una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 144.512 euros, incluyendo el capital, recargos e intereses.

#### Trabajadores en común

«El acusado, con la intención de no pagar a la Seguridad Social las cuotas por cotizaciones sociales devengadas por los empleados que prestaban sus servicios en el negocio Cafetería Ayuntamiento se valió de las mercantiles Millenium Oriente y Niclal 2016, dando de alta a nombre de las mismas a los trabajadores contratados, llegando a estar las dos sociedades dadas de alta en la Seguridad Social, para ese negocio, de forma simultánea en el período comprendido entre el 17 de enero y el 29 de septiembre de 2017, con trabajadores contratados por ambas», recoge la resolución judicial.

Las dos sociedades compartieron, de forma sucesiva, a un mismo trabajador, que fue dado de alta en la Seguridad Social por Millenium desde el siete de noviembre de 2016 hasta el seis de febrero de 2017. Al día siguiente, el siete de febrero de ese año, fue dado de alta por Millenium. Ambas entidades tenían ante la Seguridad Social al mismo autorizado, en cuya oficina fijaron las dos su domicilio social. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial absolvió en la primera sentencia a la mujer del acusado, al considerar que no quedó probado que participase en la defraudación.



#### Telde

#### El vicealcalde Sergio Ramos denuncia ante la Policía amenazas de muerte en su casa

El documento estaba en un sobre, escrito a mano e incluía insultos y un dibujo de una diana

#### Carla Gil Alberiche

TELDE

El vicealcalde de Telde y senador por Gran Canaria Sergio Ramos (Partido Popular) ha denunciado ante la Policía Nacional amenazas de muerte en su domicilio familiar. Los hechos ocurrieron en torno a las 16.30 horas del viernes 20 de septiembre, cuando encontró un sobre introducido por debajo de la puerta de su vivienda.

El documento estaba escrito a mano y dentro de un sobre que contenía sus siglas: S. R. En el texto, se le insta a que abandone el municipio de Telde y se incluyen insultos, amenazas directas de muerte, y un dibujo de una diana, tal y como ha explicado.

Inmediatamente, Sergio Ramos puso el documento en manos de la Policía Nacional, quien se está haciendo cargo de las investigaciones del escrito en busca de huellas digitales o pistas que lleven hasta los culpables.

«Desde que me encontré el escrito lo puse en manos de la Policía», explicó Sergio Ramos a este periódico. «No voy a mostrar la fotografía de lo que me mandaron en el sobre porque eso es parte de la investigación policial, pero es muy duro», señaló.

Uno de los aspectos que más ha preocupado al vicealcalde es la seguridad de los menores residentes en el domicilio. «Si hubiera sido en otro lugar todavía, pero cuando es en la vivienda donde están tus hijos es otra cosa», aseguró.

Según ha confirmado el propio Sergio Ramos, no es la primera vez que recibe amenazas de muerte. «A través de las redes sociales estás expuesto a muchas cosas, aunque la gravedad de lo ocurrido el viernes es mayor», explicó. Además, aunque ya había recibido insultos, nunca habían sido en su residencia personal ni con una diana acompañando el texto, algo que ha llegado a inquietar al vicealcalde del municipio de Telde.

#### «No voy a montar un show»

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Ramos asegura que no va «a montar un show», y que lo único que quiere es pedir responsabilidad a esta gente. «Al igual que los demás, somos personas y las amenazas no tienen que formar parte de nuestra vida».

Con los hechos aun recientes, el senador por Gran Canaria asegura que el fin de semana después de lo acontecido junto a su familia no ha sido el mejor, pero que lo importante es seguir adelante y darle solamente la importancia que requiere.

Sin ninguna sospecha de quién podría haber sido el autor de este incidente, Sergio Ramos seguirá con su agenda habitual a la espera de alguna pista por parte de los agentes. «Voy a continuar con mi trabajo y espero que todo esto sea algo aislado. No voy a buscar culpables ni nada por el estilo, solo quiero seguir trabajando», sentenció Ramos.

Tras hacerse eco de la noticia, han sido varios los grupos políticos los que se han querido solidarizar públicamente con el vicealcalde del municipio de Telde, como es el caso de Nueva Canarias a través de su portavoz Celeste López, y el Partido Socialista de Telde, que ha condenado enérgicamente estas amenazas. En un comunicado oficial detallan que «Este tipo de actos son inadmisibles en una sociedad democrática y atentan contra la conviven-



Sergio Ramos, vicealcalde de Telde y senador por Gran Canaria. | JUAN CARLOS CASTRO

Aunque había recibido insultos en otras ocasiones, era la primera vez en su casa y con una diana

«No voy a buscar culpables ni nada por el estilo, solo quiero seguir trabajando», asegura Ramos

cia pacífica y el respeto a los derechos fundamentales».

En el comunicado, el PSOE insta a las autoridades competentes «para que investiguen este hecho con celeridad, y que quienes estén detrás de este grave delito sean llevados ante la justicia».

Además, Izquierda Unida Ca-

naria expresó su total repulsa y condena ante estas graves amenazas de muerte a través de su portavoz y coordinador local, César Santana. «Es inconcebible que, en pleno siglo XXI, alguien recurra a este tipo de acciones intimidatorias con el fin de silenciar o amedrentar a un servidor público», declaró Santana.

En su comunicado, César Santana hizo referencia al artículo artículo 169.2 del Código Penal, que castiga hasta con tres años de prisión las amenazas o coacciones de esta naturaleza.

Por su parte, el Partido Popular de Telde por medio de su secretaria general, María González Calderín, mostró su apoyo al presidente local de su organización, condenando lo sucedido y agradeciendo las muestras de cariño recibidas en las últimas horas por parte de otras organizaciones políticas y de la propia ciudadanía.

#### Un poema de Marcos Lechet une a Telde con la semana de las personas sordas

#### LA PROVINCIA/DLP

TELDE

Con motivo de la semana internacioanl de las personas sordas, el teldense Marcos Lechet ha escrito un poema que reivindica esta problemática. «Soy sordo, lo sé y lo acepto. Háblame despacio, leo tus labios, tes escucho como nadie te escucha, me esfuerzo y tu boca subtitula lo que leo en tus ojos: sentimientos», explica Lechet con lenguaje de signos en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok.

«Soy sordo, lo sé, pero soy capaz de entender, escuchar, amar y ser feliz aunque viva en silencio», finaliza Marcos, quien se ha caracterizado por dedicar su vida a reivindicar los derechos de los ciudadanos con pérdida auditiva.

Con motivo de esta semana, el edificio del Ayuntamiento de El Cubillo se iluminó ayer por la noche de azul turquesa para visibilizar la efeméride.

#### Integración

La Concejalía de Sanidad, bajo la dirección de Janoa Anceaume, está comprometida en mejorar la accesibilidad de Telde para las personas sordas, con el objetivo de crear una ciudad más inclusiva y amigable para todos. Esto implica la implementación de medidas que promuevan la integración de la comunidad sorda, como la adaptación de espacios públicos y servicios, y el fomento de la sensibilización ciudadana sobre las barreras de comunicación que enfrentan las personas con discapacidad auditiva.

El propósito es garantizar que el municipio de Telde sea un lugar donde todos los ciudadanos, sin importar sus capacidades, puedan participar plenamente en la vida social y comunitaria.

#### **FESTEJOS**

#### Rosario María del Carmen Martín será la pregonera de las Fiestas de San Francisco

Rosario María del Carmen Martín González, más conocida como Sarito, será la pregonera de las Fiestas de San Francisco. La vecina del barrio histórico de Telde se encargará de dar comienzo al festejo el próximo martes 1 de octubre, a las 20.15 horas en la plaza. Nacida el 27 de febrero de 1941 en el seno de una familia de agricultores, ha dedicado su vida a la comunidad de San Francisco.

donde reside desde su nacimiento. Escritora de poesía y ministra
de la Orden Franciscana Seglar,
Sarito es una figura muy querida.
El concejal de Cultura, Juan Martel, señaló que su apertura dará
inicio a un programa de actos con
un marcado carácter cultural. Al
finalizar el pregón, la Agrupación
Folklórica Arnao y el Cuerpo de
Baile Erasmo ofrecerán una actuación especial.| LP/DLP

#### BIENESTAR ANIMAL

#### Telde tendrá su propio stand en la séptima edición de Animundo

La Feria Animundo que se celebra el próximo fin de semana en Infecar, contará con un stand de Telde. Trabajadores del albergue facilitarán información, promocionando la adopción responsable y explicando los servicios que se prestan en el municipio. Además, se llevarán cuatro animales sin hogar del refugio para participar en la pasarela de adopción. | LP/DLP

#### DEPORTE

#### Jinámar acoge el próximo 5 de octubre la Copa de Canarias de Kickboxing y Muaythai

Cristhian Santana Caballero, concejal de deportes del Ayuntamiento de Telde, ha mostrado su predisposición para la celebración de la Copa de Canarias de Kickboxing y Muaythai, que se desarrollará el próximo sábado 5 de octubre desde las 10:00 horas, en el Pabellón Juan Carlos Hernández, del Valle de Jinámar, organizada por la Federación Canaria de Kickboxing y

Muaythai. La puesta en marcha de la I Copa Gobierno de Canarias viene a sustituir a la Copa Federación y nace con el objetivo de fomentar el deporte base en las modalidades de los deportes de contacto, siendo de carácter oficial y clasificatorio en las dos provincias, de donde saldrán los mejores deportistas para una gran final en el ámbito de Canarias. | LP/DLP

#### San Bartolomé de Tirajana

#### San Fernando tendrá la primera zona de bajas emisiones del municipio

San Bartolomé establece las restricciones al tráfico para mejorar la calidad del aire en las calles Alcalde Marcial Franco, la Avenida de Tejeda y la Avenida de Gáldar

R. Torres

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

San Bartolomé de Tirajana tendrá su primera Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando de Maspalomas. Un estudio encargado por el Ayuntamiento concluye que este populoso barrio del municipio es el idóneo para implantar un área en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según su nivel de emisiones a fin de reducir la contaminación del aire y el ruido. Concretamente, esta zona de bajas emisiones abarcará las calles Alcalde Marcial Franco, la Avenida de Gáldar y la Avenida de Tejeda, las tres ubicadas en un entorno con un importante tránsito de coches cada día. El área de Presidencia, que dirige Elena Álamo, eleva el expediente y la ordenanza al Pleno que se celebra el próximo jueves en Tunte a fin de aprobarlo de forma inicial.

Con la puesta en marcha de este área 'limpia', el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dará cumplimiento a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deben tener establecidas estas zonas de bajas emisiones para descarbonizar las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El límite era 2023, aunque son muchos los municipios españoles que están implantando estas medidas ahora; Las Palmas de Gran Canaria lo



Imagen de archivo de la Avenida de Gáldar, en San Fernando. LP/DLP

anunció esta semana.

Las tres calles elegidas para establecer esta zona constituyen grandes arterias que atraviesan la zona este de San Fernando. Pero para llegar hasta esa elección, el estudio valoró hasta tres áreas distintas: toda la urbanización de Playa del Inglés y dos zonas de San Fernando, al este v oeste del entorno de la rotonda de la Viuda de Franco, donde se estudió el aspecto socioeconómico de sus residentes, su nivel de contaminación y la movilidad actual.

Así, el estudio señala que el sector este de San Fernando es el que presenta una mayor densidad de contaminación tanto atmosférica

como acústica. En concreto, el nivel de partículas PM10, nocivas para el sistema respiratorio de las personas, alcanza los 18 microgramos por metro cúbico, que si bien está por debajo de los 50 microgramos por metro cúbico establecidos por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la protección de la salud de las personas, sí es la tasa más elevada de las tres zonas analizadas; mientras que el nivel de CO2 alcanza los 413 microgramos por metro cúbico. En cuanto a los niveles de ruido, en esta zona se registra un promedio diario de 69 decibelios, por encima de la tasa de 35-40 decibelios recomendados, con picos de 114 y mínimos de 40.8 decibelios.

Por otro lado, el documento reconoce que si bien la zona escogida para la implementación del área de bajas emisiones tiene una extensión pequeña, tiene a su favor una alta densidad de calles que ya están peatonalizadas, un total de diez, frente a una en el sector oeste de San Fernando y ninguna en Playa del Inglés.

#### **Aparcamiento**

Además, este entorno tiene tres puntos de acceso que recogen la entrada de hasta 6.600 coches cada día, lo que implica la mayor densidad de tráfico por kilómetro de red viaria. Otro de los aspectos que analiza el documento es la posibilidad de aparcamiento, y este enclave de San Fernando cuenta con hasta siete bolsas de estacionamiento, entre ellas aparcamientos privados o públicos como las 70 plazas de la cercana Avenida de Tirajana en el tramo ubicado entre las Avenida de Gáldar y Avenida Alejandro del Castillo, las 85 plazas que el Ayuntamiento está habilitando en una parcela de tierra en la calle Alfredo Kraus o las 250 que se prevé construir en un aparcamiento subterráneo debajo del parque anexo a la Casa Condal.

A su favor, el área elegida tiene una decena de calles que ya están peatonalizadas

Este estudio descarta implantar una zona de bajas emisiones en Playa del Inglés al abarcar una extensión demasiado grande y con patrones de movilidad marcados por los turistas. «Éstos mayoritariamente usan vehículos de alquiler con distintivo ambiental, por lo que una restricción de movilidad severa sería contraproducente para los coches que entran de trabajadores de las otras zonas de San Bartolomé de Tirajana», señala. Y tampoco contempla el sector oeste de San Fernando porque, al ser una zona muy residencial, tiene multitud de accesos que generan unos gastos de implantación de infraestructuras muy superiores.

Para la puesta en marcha de esta ZBE, la edil de Presidencia, Elena Álamo, destaca el proceso participativo que se ha dado en el municipio, al tiempo que matiza que los residentes en esta área restringida podrán continuar accediendo con sus vehículos, independientemente de cuál sea su calificación ambiental.

#### Mogán

#### Teatro y una charla para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental

El programa municipal pretende contribuir al cambio en la atención y asistencia de las personas con problemas psicosociales

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Mogán, de la mano de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral, organiza actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre en el Centro Polivalente de Arguineguín.

Se trata de una programación que pretende contribuir al cambio de mentalidad y autopercepción dentro de la atención y asistencia a personas con una problemática psicosocial. Así, a las 17:00 horas, tendrá lugar la charla-coloquio 'Superando las adversidades y cómo proceder cuando detectamos esta problemática'. Al frente estarán Elena Navarrete Betancour, psiquiatra en el departamento de Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario de Gran Canaria, y Emilio Gotera Sosa, técnico superior en Integración Social, actualmente en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) y voluntario como promotor de la salud mental en la Asociación Espiral.

En ella expondrán el proceso a seguir para tener una asistencia profesional y los dispositivos con los que cuenta el Servicio

Canario de la Salud Mental. También la experiencia de personas que han superado su problemática psicosocial, las herramientas que utilizaron y el apoyo recibido para su integración e inclusión social y laboral.

Tras la charla, a las 18:15 horas, dará comienzo la obra de teatro inclusivo 'Un punto de locura', dirigida por Armando José Maciá Cabrera y representada por miembros de la Asociación Espiral, que desarrollarán con un toque de humor e ironía escenas de los servicios de atención con el objetivo de dar conciencia y visibilidad a estos.

#### Mogán abre el plazo para solicitar las ayudas municipales al estudio

El Ayuntamiento destina 100.000 euros para financiar alquiler, transporte y material

#### LP/LDP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Ayuntamiento de Mogán abrió ayer la convocatoria de subvenciones a estudiantes del municipio del curso 2024/2025 para contribuir a sufragar gastos de transporte, de alquiler de vivienda o residencia y material de uso académico. El Consistorio destina 100.000 euros a estas ayudas que pueden solicitarse hasta el 4 de noviembre. El objetivo de estas ayudas es financiar parcialmente los gastos de transporte, alquiler de vivienda o residencia

así como de material de uso académico de los estudiantes de Mogán que se encuentren realizando estudios en modalidad presencial, semipresencial, no presencial u online en enseñanzas postobligatorias. Concretamente, de primero y segundo de Bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica, enseñanzas universitarias y otros estudios superiores del sistema universitario español con títulos oficiales o cualquiera de estos estudios a distancia.

## Un vecino de Arucas, acusado de agresiones sexuales en guaguas

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan al menos dos denuncias por tocamientos & Global identifica al usuario y le suspende el bono transporte

C. Barcala

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan a un varón como
presunto autor de agresiones sexuales a usuarias de las guaguas
de Gran Canaria. Contra el individuo constan, al menos, dos denuncias por tocamientos interpuestas en el puesto principal de
la Guardia Civil de Arucas, según
ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Uno de
los casos ocurrió el 19 de septiembre; el otro, en los últimos días, y
ambos son similares, según los
testimonios de las víctimas.

El individuo investigado, vecino de Arucas según él mismo contó a algunas de las afectadas, se
sienta al lado de jóvenes y, durante el trayecto, comienza con los
tocamientos. Pese a que las víctimas le exigen que pare y le retiran
la mano, él hace caso omiso. Ellas
incluso ven obligadas a bajarse
del vehículo antes de llegar a su
destino para evitar al investigado,
quien ya ha sido identificado gracias al bono transporte.

Pese a que ambas denuncias han sido interpuestas en el puesto principal de Arucas, uno de los casos está siendo investigado por agentes de la Guardia Civil al haber ocurrido en su demarcación y el otro ha sido remitido a Policía Nacional. Los dos hechos sucedieron en trayectos de guagua entre Las Palmas de Gran Ca-

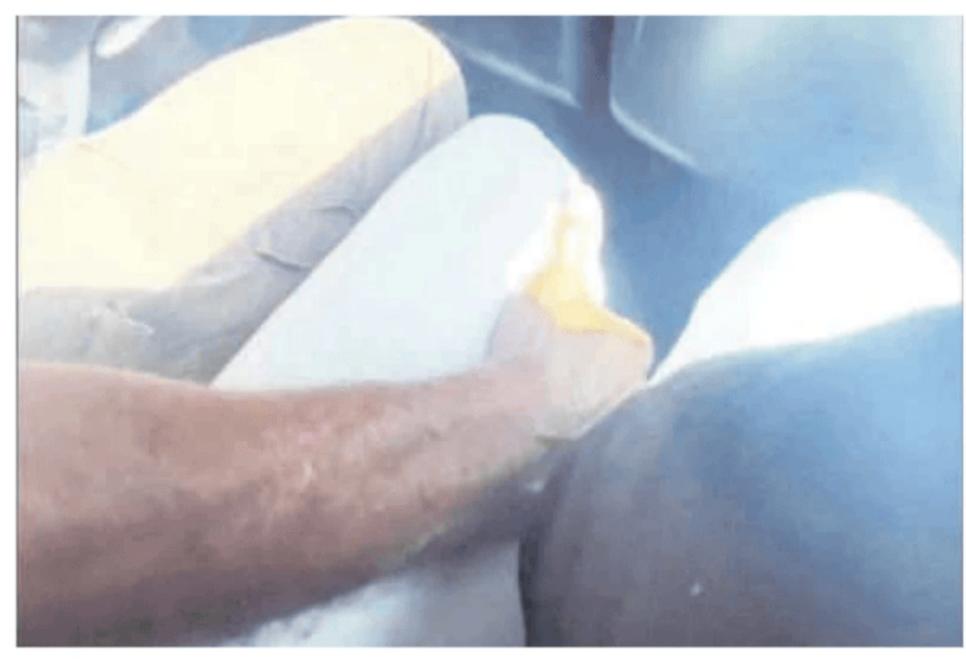

El acusado agarra la pierna a una de las víctimas, en un vídeo divulgado en redes sociales. LE/DLE

naria y Arucas, y los agentes trabajan ya en el total esclarecimiento y en dilucidar si existen más afectadas.

Las agresiones se han dado a conocer a raíz de la denuncia de una joven en redes sociales, que grabó los hechos. En una guagua de la línea 206 de Global, el hombre le toquetea la parte alta de la pierna. Ella le aparta la mano, pero se ve obligada a bajarse del vehículo debido a que el pasajero continúa con los tocamientos. La víctima también logra grabarle la cara, algo que puede ser fundamental para la investigación, antes de abandonar la guagua en el Barranco de Bañaderos.

Por el momento, las averiguaciones llevadas a cabo por Global han permitido identificar al autor. De hecho, se ha verificado que este ciudadano hacía uso de su bono de transporte en más de quince ocasiones al día, tanto en unidades de Global como de Guaguas Municipales, informa el Cabildo de Gran Canaria. El título personal de transporte ha sido cancelado hasta que se diriman sus posibles responsabilidades.

«Una vez conocimos la noticia

ayer por la mañana, procedimos a hacer las comprobaciones para su identificación, ya que casi toda la flota dispone de cámaras de videovigilancia», explica a este diario Saulo Castro, subdirector de Global. Los técnicos de la compañía cruzaron las imágenes con los datos de los títulos de transporte que ficharon en esa guagua de la línea 206. «Con el vídeo de redes sociales hemos ido más rápido gracias a que se ve el número de guagua. Fuimos casi a tiro hecho: localizamos la guagua, descargamos los vídeos y en cuestión de dos horas logramos la identificación», añade Castro.

La compañía analizará ahora las imágenes de las guaguas en las que se ha montado el acusado y recopilará los discos duros por si se hubiesen producido más delitos de esta índole.

«Contamos con un protocolo para agresiones sexuales y los conductores están formados para casos así. En caso de que se produzca una agresión como la que se ve en las imágenes y la pasajera lo comunique, el chófer debe inmovilizar la guagua y esperar a que llegue la Policía para identificar al acusado», concluye el subdirector de Global.

En el vídeo publicado en redes sociales, la joven relata con indignación y cierto temor que le retiró la mano que el varón le puso entre sus muslos en varias ocasiones, tal y como se observan en las imágenes. «Es una pena y una vergüenza que tengamos que soportar esto», se queja la víctima. «¡Qué triste y qué asco que sigan pasando este tipo de cosas!», dice: «No puedo sentir más decepción, pena, vergüenza y preocupación», confiesa la joven, que concluye asegurando que hechos de ese estilo no le deberían «estar pasando a ninguna mujer».

#### Bienestar animal

## Animundo congrega este fin de semana en Infecar a los amantes de las mascotas

La feria tiene como objetivo la concienciación sobre la tenencia responsable de animales

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los amantes de los animales de compañía tienen una cita ineludible en Infecar este fin de semana, los días 28 y 29 de septiembre. Esas son las fechas contempladas para la celebración de la séptima edición de Animundo, que volverá a ofrecer un espacio especialmente concebido para la concienciación sobre la tenencia responsable de animales. Además, la feria cuenta con un extenso programa familiar de actividades, con una importante presencia de empresas y entidades dedicadas a facilitar los productos, servicios y consejos orientados

al cuidado de la salud y el bienestar de estos grandes compañeros de vida para muchos ciudadanos.

Los detalles de esta séptima entrega de la Feria del Animal de Compañía fueron presentados ayer en Infecar, Feria de Gran Canaria, por Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria; Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento de la corporación insular; y Natalia Santana, directora general de Infecar.

Minerva Alonso definió Animundo como «un espacio de formación para todos los públicos»,



Minerva Alonso y Raúl García Brink, ayer, durante la presentación. LP/DLP

que tiene como objetivo «promover la salud el cuidado y la tenencia responsable y respetuosa de los animales de compañía» y «dar a conocer la oferta existente de productos y servicios destinados a ellos». La consejera insular recalcó la importancia de «ejercer esa labor de concienciación», y resaltó como un objetivo «muy importante» la necesidad de sensibilizar a la sociedad contra el abandono de animales de compañía.

«Desde el Cabildo animamos a la participación», manifestó Alonso, incidiendo en que Animundo no solo va a ser una feria para adquirir productos y conocer servicios, sino que también ofrecerá un amplio programa de actividades y la presencia de destacados expertos.

Raúl García Brink, por su parte,

indicó que Animnundo «es ya una cita imprescindible en la isla de Gran Canaria». El consejero señaló que «aquí no se trata únicamente de poner en valor los productos y servicios y todo los que generan los animales de compañía, sino de promover su tenencia responsable». García Brink enfatizó que el Albergue Insular «es el último eslabón contra el abandono de animales».

El consejero anunció que en esta edición de Animundo se van a llevar ocho perros a su pasarela de adopciones, y se mostrarán también, a través de pantallas, algunos de los gatos que se cuidan allí. Si bien, la principal novedad en este punto del programa será que este año no se van a realizar adopciones in situ, «queremos evitar adopciones impulsivas, que no se hagan de manera meditada y sensata. Aquellas personas que estén interesadas en estas adopciones se les dará cita en el albergue y allí podrán formalizarla, con el asesoramiento de los técnicos y estableciendo un vínculo con estos animales», recalcó.

#### DÍA MUNDIAL DEL TURISMO



Foto de familia en la presentación de la iniciativa del Día Internacional del Turismo. LP/DLP

## La Villa de Moya celebra el Día Mundial del Turismo en el Norte de Gran Canaria

El casco de la Villa de Moya alberga una feria que congrega a los once municipios pertenecientes a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria

#### LA PROVINCIA/DLP

La Villa de Moya alberga la celebración del Día Mundial del Turismo este viernes, 27 de septiembre, con una mañana plagada de actividades de mano de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y Turismo del Cabildo de Gran Canaria. La feria se celebra con el objetivo de mostrar el valor del turismo en el desarrollo de la sociedad actual y la necesidad de concienciación sobre ello.

En la feria estarán presentes los once municipios del norte de Gran Canaria con el objetivo de mostrar los diferentes atractivos turísticos con los que cuentan cada uno de ellos desde La Aldea de San Nicolás hasta Tejeda, Arucas o Teror, pasando por el municipio anfitrión, la Villa de Moya. Una muestra en la que se podrán ver y conocer las riquezas que posee nuestra isla desde su costa hasta su cumbre poniendo de esta manera en valor el turismo local.

Unos paisajes y tradiciones que los visitantes podrán conocer en los diferentes stands que estarán a lo largo de la calle Miguel Hernández acompañados de actividades dirigidas a los más pequeños, como los alumnos del CEIP Agustín Hernández Díaz que estarán de visita en una jornada tan especial.



Rueda de prensa de presentación del Día Mundial del Turismo. LP/DLP

"Para la Villa de Moya albergar este evento organizado, de mano de la Mancomunidad del Norte, por el Día Mundial del Turismo es una gran alegría y responsabilidad. Somos un municipio que cuenta con costa y cumbre y nos gusta dar a conocer todos los atractivos turísticos con los que contamos, como por ejemplo, Los Tilos, que es el pulmón de nuestro municipio y la joya de la corona", destaca el alcalde, Raúl Afonso. "Siempre decimos que la Villa de Moya atrapa a todo aquel que la

visita y ahora podrán descubrirlo de primera mano", añade.

Una mañana plagada de actividades en el casco del municipio en el que los stands de los municipios estarán acompañados de actividades dedicadas a los más pequeños para concienciarlos sobre la importancia del desarrollo y el respeto del turismo en las islas.

"Hemos buscado que sea una jornada inclusiva y que abarque el mayor rango de edad posible. Es por ello que hemos hablado con el colegio y les hemos puesto actividades con el objetivo de que acudan. Los niños son esponjas que absorben y si desde edades tempranas se le inculca el valor del turismo local potenciaremos la economía en el futuro", destaca Lidia Rodríguez, concejala de Turismo y Medio Ambiente de la Villa de Moya.

En la rueda de prensa de presentación estuvieron presentes el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, y el Presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez. Carlos Álamo destacó que se trata de una oportunidad para "potenciar un espacio de oportunidades, vinculadas a las nuevas tendencias y demandas de un cliente que busca una oferta complementaria basada en experiencias en la naturaleza". A lo que, José Luis Rodríguez añadió, "queremos potenciar el turismo de naturaleza y posibilitar que el Norte sea el referente del Ecoturismo en Canarias".

Un día en el que todos se sentirán partícipes y en el que la Mancomunidad del Norte y el área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria entregarán los reconocimientos al desarrollo del turismo a las diferentes entidades premiadas, a partir de las 12.00 horas, en la Plaza de la Casa Museo Tomás Morales. Unos premios que irán acorde con el lema de la Organización Mundial del Turismo (OMT) este año: 'Turismo y Paz'. Con lo que se busca fomentar la concienciación respecto a la convergencia entre el turismo y la consolidación de la paz, al poner el acento en cómo los viajes, los intercambios culturales y las prácticas turísticas sostenibles pueden contribuir a la resolución de conflictos, la reconciliación y la promoción de la paz en todo el mundo.

El Día del Turismo se celebra este viernes, 27 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas

Los stands de los once municipios estarán situados en la calle Miguel Hernández

Una iniciativa de interés turístico que desarrolla su programa en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, FENORTE, La SKAL y los once municipios.

Es así como invitamos a todos a visitar la Villa de Moya este viernes, 27 de septiembre, para conmemorar el Día Mundial del Turismo, de 10.00 a 14.00 horas, conociendo de primera mano todas las bondades con las que cuenta el norte de la isla de Gran Canaria.

#### El sabio de la tierra José Guedes barrunta lluvias para este otoño

Basándose en las cabañuelas, predice que las primeras pueden llegar a comienzos de octubre

José A. Neketan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Entrados ya en el otoño, José Guedes, uno de los sabios de la tierra reconocido por el Cabildo de Gran Canaria, no ha parado de mirar al cielo y a la naturaleza que le rodea en las medianías de Ingenio, buscando señales que le anuncien lluvias para los próximos meses. Sabe que sus predicciones no tienen base científica, pero las fundamenta en todos los conocimientos del ámbito rural heredados de sus antepasados.

«Creo que en la próxima luna nueva de octubre, a principios de mes, puede caer algún pizquito de agua que merezca la pena», afirma Guedes, quien añade que quizás vaya a llover más que el año pasado «porque las temperaturas de este verano no han sido excesivamente altas y eso es buena señal».

Después de esas primeras lluvias en octubre, predice que las siguientes vendrán en febrero o marzo. «No digo que diciembre y enero no sean buenos, porque antes esos eran los meses en los que todo el mundo esperaba el agua, pero el clima ha cambiado un montón», subraya. José Guedes asegura que en su lectura de las cabañuelas de su entorno que maneja se puede equivocar, «pero si lo comparo con años anteriores, tengo más fe que el año pasado, que fue muy raro, con aquellas olas de calor y unas estaciones que no hacían nada, ni te daban ilusión o esperanza para la tierra». Confiesa que lo que le mantiene alto el optimismo es «la necesidad ante la falta de lluvias y agua en el campo».

#### Refranero popular

Entre el refranero que maneja de la tradición oral para sus predicciones y las señales que le ofrece la naturaleza recuerda aquel que reza 'Año de pitones, año de montones', en referencia al mástil con flores que emerge de las piteras, abundantes en esa zona de la Isla, «y que este año ha habido bastantes». Otro de los signos está en el lugar en el que se posiciona el planeta Venus, conocido como el Lucero, en el cielo.

Explica que antiguamente, el año en el que venían lluvias estaba entre el Alto de Temisas y la Montaña del Pinillo, pero de momento no está en esa órbita. «Todas esas señales están cambiando, y lo que antes valía para predecir todos esos fenómenos meteorológicos quizás ahora ya no nos sirvan», subraya. Sobre el origen de



José Guedes atiende a los animales de su finca, en las medianías de Ingenio, mientras desea que lleguen pronto las Iluvias. | LP/DLP

«Con la próxima luna nueva de octubre puede que caiga un pizco de agua que merezca la pena»

> Los pitones de las piteras o la disposición de Venus eran algunas de las señales que se leían

todo ese conocimiento de la naturaleza señala que la gente de antes estaba totalmente dedicada a la tierra y a los animales, en un mismo círculo y dejaban sus quehaceres para hablar, «aunque fuera para echarse mentiras unos a otros». Aún así, es contundente al afirmar que «las mejores señas es cuando llueve».

Los insectos en el mundo rural también pueden aportar datos. «Cuando veas en la tierra que las hormigas o las moscas se refugian y no las ves es posible que vaya a llover», destaca, y añade que el agua y el frío también ayudan a aletargar a las plagas.

#### Aguas del norte o del sur

José Guedes diferencia entre las lluvias que entran por el norte o por el sur de la Isla. Explica que el agua del norte «son aguas frescas, muy sanas y siempre suelen venir más moderadas y acompañadas de frío». Con las lluvias del sur pasa lo contrario. «Decían que para recoger agua, el tiempo del sur. Son lluvias muy fuertes, con calor, y antes traía agua a la Isla a montones. La del norte es más serenita y le viene mejor a la tierra», asegura.

Guedes afirma que este año es el peor que recuerda para el campo, comparado con los seis o siete anteriores. Es la primera vez que ha sembrado «y que no he cogido ni un pajullo. De plantar papas dos veces y no sacar adelante las cosechas, o de no tener aceitunas en los árboles».

Asegura que «las temperaturas no han favorecido a la naturaleza, y todo está muy revuelto», pero no se le quitan las ganas de ver los surcos llenos de agua y las ganas de oler la tierra recién mojada.

#### Un programa de Ecca impulsa en el municipio la formación sociosanitara

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Programa para la Mejora de la Formación Académica de los Centros Sociosanitarios 2024, una iniciativa dirigida a las personas usuarias del Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad y del Centro de Estancia Diurna de Ingenio, comienza esta semana en el municipio de Ingenio. Este nuevo proyecto surge de la alianza entre el Ayuntamiento de Ingenio y Ecca Educativa, consolidando su colaboración en el inicio de este nuevo curso 2024-2025. Alba García, docente de Ecca explicó que las sesiones formativas serán de 1,5 horas semanales y se impartirá en ambos centros.

#### Agüimes

## Un libro repasa los primeros años de Antonio Morales como alcalde

El historiador y cronista oficial del municipio, Fernando Romero, presentó la nueva obra en el marco de las fiestas del Rosario

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El papel de Antonio Morales al frente del Ayuntamiento resultó fundamental para la transformación económica y social experimentada por Agüimes en las últimas décadas del siglo XX. Así lo refleja el libro La alcaldía de Antonio Morales Méndez en Agüimes (1987-2000), el nuevo libro de Fernando Romero, historiador y cronista oficial del municipio, que repasa con todo lujo de detalles las decisiones, los momentos y los hitos más importantes registrados en el pueblo en el último cuarto de siglo, tras el asentamiento de la democracia en nuestro país.

La obra, presentada coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, cuenta en sus más de 700 páginas los cambios más notorios acontecidos en Agüimes durante los primeros catorce años de mandato de Antonio Morales. Repasa la mitad exacta de su larga trayectoria como alcalde, un tiempo de mejoras en los servicios y las infraestructuras públicas que permitió trazar la senda de progreso del municipio. El acto de presentación, celebrado en el Teatro Auditorio, contó con las intervenciones del propio Antonio Morales y de Óscar Hernández, actual alcalde de Agüimes, quien resaltó el importante legado de su antecesor, clave en la modernización del municipio. Entre 1987 y 2000, Agüimes experimentó un importante desarrollo urbanístico, mejoras en calles y carreteras, abastecimiento de agua, saneamiento y recogida de residuos, instalaciones y actividades vecinales, culturales, educativas y deportivas y un notable crecimiento impulsado por la Zona Industrial de Arinaga como principal motor económico.

También tomaron la palabra Victoriano Santana y Gregorio González, editor y prologuista de la obra, respectivamente. El colofón al acto lo puso la actuación del cantante moganero Pedro Manuel Afonso, acompañado por la Banda Municipal de Música de Agüimes.

#### Santa Lucía

#### Miles de personas despidieron el verano con la Arrancadilla de Pozo Izquierdo

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Pozo Izquierdo dijo adiós al verano con la fiesta de la Arrancadilla este fin de semana. Tras la Noche Parrandera, la fiesta de la espuma y el concierto, el domingo miles de personas se acercaron a la costa santaluceña para celebrar la despedida del verano en un ambiente festivo y sin incidentes graves. La Banda Guiniguada animó el pasacalles con balde, que finalizó con la fiesta del agua con la música de varios dj's. Por la tarde se celebró el tradicional desfile de gorros, en un ambiente festivo.

#### **Turismo**



Por la izquierda, José Luis Rodríguez, Carlos Álamo y Raúl Afonso, ayer. LP/DLP

#### Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, celebran este viernes, 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con un programa de actos y actividades en la Villa de Moya que busca poner en valor las oportunidades turísticas de esta zona de la isla. El programa, que incluye una feria, actuaciones musicales, talleres y una entrega de premios y distinciones, girará en torno al lema 'Turismo y paz' elegido por la Organización Mundial del Turismo, ha señalado el Cabildo en un comunicado.

El objetivo es fomentar la concienciación respecto de la convergencia entre el turismo y la consolidación de la paz, al poner el acento en cómo los viajes, los intercambios culturales y las prácticas turísticas sostenibles pueden contribuir a la resolución de conflictos, la reconciliación y la promoción de la paz en todo el mundo.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha destacado en la nota que este acto es «una oportunidad» para «potenciar un espacio de oportunidades, vinculadas a las nuevas tendencias y demandas de un cliente que busca una oferta complementaria basada en experiencias en la naturaleza» y que «deben permitir fortalecer algunas parcelas del sector turístico grancanario en el que, sin duda, los municipios del norte, con su oferta diferenciada».

El cliente, ha dicho, demanda una «mayor variedad en las experiencias de su estancia vacacional», como el turismo activo, rural o deportivo en espacios de montaña, y asegura que «está dispuesto a gastar más en su estancia, siem-

#### El Norte potencia las experiencias en la naturaleza por el Día **Mundial del Turismo**

Moya acoge el viernes una jornada con música, talleres y una entrega de premios

pre que sea en un entorno natural». «Las oportunidades de negocio están ahí, no solo en el alojamiento rural», sostuvo Álamo.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, por su parte, recordó que el evento de este viernes coincide con el 30 aniversario de la «joya de la corona», la Reserva Natural de Los Tilos de Moya. Ha señalado que el municipio «ofrece turismo

sostenible con el 70 % de su territorio protegido», y que «será un día para conocer mejor las virtudes del Norte y para proteger nuestras bondades paisajísticas y naturales».

Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad y alcalde Valleseco, José Luis Rodríguez, apuntó que en este evento «se ofrecerá lo mejor de la comarca y de cada mu-

#### Música en Mogán y Maspalomas

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organiza la segunda edición del Tourifest Maspalomas para conmemorar el Día Mundial del Turismo. El festival se llevará a cabo en el arenal del Anexo II de Playa del Inglés el 27 y 28 de septiembre, y su temática será 'Turismo y Paz'. Este año el cabeza de cartel será Efecto Pasillo que actuará el sábado 28 de septiembre, a las 19:00 horas. Pero además destacan las actuaciones de Bamboleo, Aseres, Aduen Amaya, Salvapantallas o Kenneth; además de DJ. El festival contará con zonas de gastronomía, donde los asistentes podrán degustar platos típicos y propuestas de chefs internacionales. Además, se organizará una masterclass de yoga. Por otro lado, en Mogán, el Centro Comercial de Puerto Rico acoge el viernes el Encuentro Insular de Bandas y un pasacalles para celebrar el Día del Turismo. En el evento, que arranca a las 19.00 horas, participarán la Banda de Música de Mogán, la Banda de Música de Santa Brígida, la Banda de Música de Maspalomas 'Sol y Arena, y la Asociación Cultural 'Sol y Viento' de Vecindario. | LP

nicipio, para dar a conocer la oferta con un amplio programa de actividades y espectáculos vinculados a ese otro turismo, complementario al de sol y playa», y que «es tan demandado por el nuevo cliente turístico».

La Mancomunidad reconoce la labor de 11 empresas en favor del desarrollo de un turismo de calidad

> Los visitantes piden cada vez más poder disfrutar del turismo activo, el entorno rural y la montaña

La propuesta de los Ayuntamientos del Norte se articula bajo los principios fundamentales del turismo sostenible y pretende establecer un impulso al desarrollo de inversiones sostenibles desde el sector público y el privado, ha dicho.

En este Día Mundial del Turismo, la Mancomunidad reconocerá a empresas de la comarca por su labor en favor de un turismo de calidad como Soledad Big waves (Moya), el Club Engáliate (La Aldea), el restaurante Los Arcos de La Laguna de Valleseco, el Molino de Gofio (Teror), el Hotel Emblemático AGáldar, Alquiler Vacacional Loft Gran Canaria (Arucas), la Ecofinca Selva Doramas (Guía), la Quesería del Rosario (Agaete), Deleite Canario (Firgas), Living Artenara (Artenara) y la Bodega Bentayga/Agala (Tejeda).

#### **Arucas**

#### La granja del Cabildo acoge una charla sobre la cochinilla silvestre de la tunera

El encuentro tendrá lugar el 14 de octubre para ahondar en la formación sobre la plaga

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Cabildo ahonda en su apoyo a la lucha del sector primario contra las plagas con la organización de la charla formativa «Dactylopius opuntiae, la cochinilla silvestre de la tunera. Situación en Gran Canaria y estrategias para su control», que tendrá lugar en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria el próximo 14 de octubre a las 18.00 horas.

La actividad tiene como objetivo dar a conocer la situación y dispersión de la plaga en la isla, informar sobre el Plan de Contingencia llevado a cabo y orientar sobre su manejo en fincas. La inscripción es gratuita, antes del 7 de octubre, y se lleva a cabo mediante la plataforma de formación del sector primario del Cabildo.

Este encuentro, organizado por el Área de Protección de Cultivos de la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias (autoridad competente en materia de sanidad vegetal en el archipiélago) y la entidad Gestión de Medio Rural (GMR), forma parte de la campaña que de forma coordinada, se viene llevando a cabo en Gran Canaria para mantener la plaga bajo observación y control. «»

Dactylopius opuntiae, insecto originario de América y comúnmente conocido como «cochinilla silvestre» o «cochinilla basta del carmín», forma parte del género Dactilopiidae que es parásito de las tuneras. Si bien, mientras la conocida «cochinilla del carmín» (Dactylopius coccus) se recolecta sin que haga daño a su hospedador, la «cochinilla silvestre» afecta a la planta hasta el punto de llegar matarla y tiene una capacidad de dispersión muy elevada.

La primera prospección en Gran Canaria de seguimiento de esta cochinilla, tuvo lugar entre final de 2021 y principios del 2022 con resultado negativo, pues no se detectaron tuneras afectadas). Paralelamente se editó y distribuyó a través de las Agencias de Extensión Agraria insulares, material informativo elaborado por GMR y el Gobierno de Canarias.

#### Valleseco

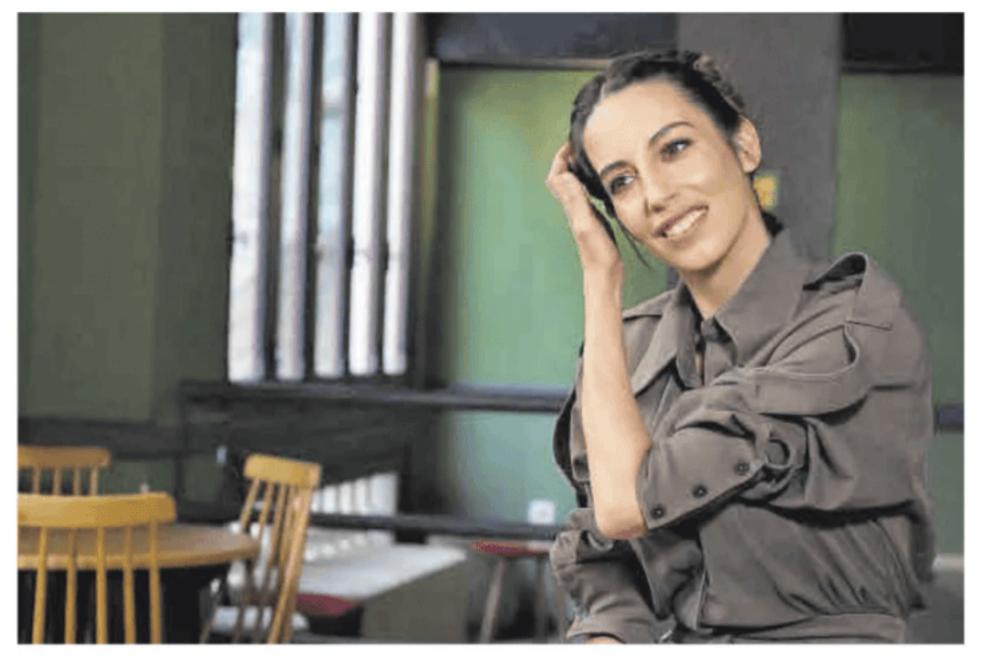

Almudena Cid, en una foto de archivo. | EUROPA PRESES

## Almudena Cid participa en el Congreso Sanitario de Valleseco

El auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez acoge ponencias y presentaciones de expertos del sector este viernes y sábado

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El tercer Congreso Sociosanitario de Valleseco, que se celebra
en el auditorio Dr. Juan Díaz Rodríguez este próximo 27 y 28 de
septiembre, está distribuyendo
sus últimas plazas de asistencia.
Entre las ponencias, destaca la de
la exgimnasta y actriz Almudena
Cid, que hablará sobre el deporte
como salvavidas en salud mental
y mostrará las lecciones aprendidas tanto en su vida personal como en su trayectoria deportiva.

El evento estará centrado en el papel que juega la salud mental en el bienestar de las personas y del conjunto de la sociedad. Según los estudios epidemiológicos en población general, se estima que, en España, una de cada cuatro personas tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, y entre el 2,5 y el 3 por ciento tiene un trastorno mental grave, lo que supone más de un millón de personas. En este contexto, se invita a profesionales del ámbito sociosanitario. más concretamente relacionados con la salud mental, con el propósito de reflexionar y enumerar las claves que a corto y largo plazo marcarán las pautas de trabajo en este sector.

«El tercer Congreso Sociosanitario queremos que sea un punto de encuentro de empresas, servicios del sector donde puedan compartir y puedan reflexionar sobre cómo va el ámbito sociosanitario en nuestra isla tras la pandemia. Queremos valorar, visibilizar el trabajo que han hecho du-

#### Conferencias destacadas

VIERNES, 17.00 HORAS
 Lidia Monzón
 Mentora Global, Conferenciante, Autora, Experta en PNL,
 Formada en comunicación no violenta, Máster en Inteligencia Emocional para los Negocios,
 Certificada en Psicoinfluencia para la comunicación, psicología, Softkills. Conocedora y practicante de Mindfulness para la vida.

SÁBADO, 9.30 HORAS
 Andreas Rochester
 'Ansiedad, benzodiazepinas y adicción'. Desde 2020 Psiquiatra responsable de 14 centros psiquiátricos. Especialista adjunto en psiquiatría trabajando en el hospital Quinta Médica de Reposo.

#### SÁBADO, 16.00 HORAS Almudena Cid

En sus conferencias traslada su experiencia como deportista de élite dentro de una disciplina deportiva, la gimnasia rítmica, considerada de niñas y no de mujeres. Romper ese techo de cristal le permitió desarrollar la creatividad.

SÁBADO, 17.00 HORAS
 Antonio Burgueño
 Médico especialista en Medicina Preventiva y experto en Prevención Cuaternaria.

rante todos estos años. Queremos poner ese valor delante de otros profesionales y de personas del municipio, haciendo la invitación a las personas interesadas de la isla que quieran participar con nosotros para que se vea y sean testigos del gran trabajo que están haciendo y que van a seguir haciendo durante todos estos años por nuestros mayores», destacaba la concejala de Desarrollo Local de Valleseco, Rosi Quintana Rodríguez.

#### Bienestar de la población

Para ello, se ha organizado desde el Ayuntamiento de Valleseco y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, y contando con la colaboración de la Dirección General de Salud Mental del Servicio Canario de Salud, este tipo de congreso dedicado a un tema de vital importancia en la sociedad de hoy en día, el bienestar de la salud mental de la población. Siendo estas jornadas un espacio de reflexión y debate donde poner en valor el trabajo que se está desarrollando en este ámbito, sirviendo de análisis de la situación actual y las perspectivas de futuro a medio y largo plazo.

Las ponencias y talleres que forman parte del programa de actividades del tercer Congreso Sociosanitario de Valleseco harán referencia a la situación actual, el papel de la ansiedad, benzodiacepinas, la adicción a los fármacos, sistemas psicológicos y conductuales en las personas con demencia, entre otros temas de gran interés.

#### Teror

#### La villa pone en marcha la inscripción para los cursos de la Universidad Popular

La programación incluye cursos sobre pintura, yoga, 'patchwork' o confección

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad Popular de Teror abrió el plazo de matrícula del nuevo curso 2024-2025 este lunes 23 de septiembre a las 9:00 horas, hasta el martes viernes 4 de octubre, manteniendo el programa formativo de talleres de los últimos años, que incluye 'Pintura al óleo', 'Patchwork', 'Corte y Confección', 'Restauración de muebles', 'Yoga', 'Crochet' y 'Técnicas sobre tela'. Está previsto que el curso se inicie a partir de la segunda semana de octubre.

La solicitud de inscripción debe realizarse por la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Teror, si se dispone de certificado digital, en el trámite concreto «Matricula Universidad Popular»: Sede Electrónica de Teror (sedelectronica.es) que se activará el lunes 23 de septiembre a las 9:00 horas. También se podrá tramitar de forma presencial, en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Teror.

Las plazas en la Universidad Popular de Teror son limitadas y los registros serán admitidos por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad las personas empadronadas en el municipio. El importe de la matrícula es de tres euros por curso y la cuota trimestral son 27 euros por curso, siendo el total de la matrícula y primera cuota de 30 euros.

#### Gáldar

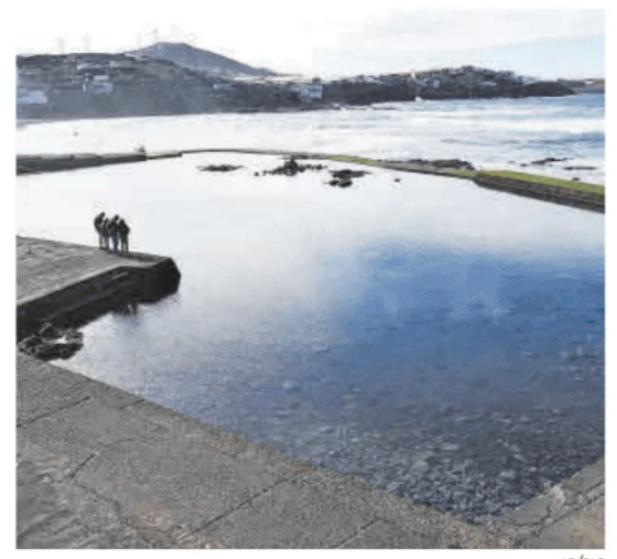

LP/DLP

#### Cierre de la piscina de Emiliano

La piscina de Emiliano en Bocabarranco está cerrada desde ayer por la tarde para continuar la obra de renovación. Debido a las condiciones favorables de la marea que se están produciendo a partir de este lunes se han podido retomar los trabajos para su finalización. | **LP** 

#### **IGUALDAD**

#### Arranca el plazo de inscripción para la carrera Tolerancia Cero de Arucas

La Concejalía de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Arucas organiza la Carrera Popular bajo el lema Tolerancia Cero, con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. En esta ocasión, de forma excepcional, debido a las obras de la Circunvalación se traslada el recorrido a la Avenida

de Los Charcones, haciendo solamente los recorridos infantiles de 200 y 500 metros (según edades) y la 5Km para las personas adultas; todo ello para ofrecer un recorrido cómodo y seguro afectando además lo menos posible al tráfico. Las inscripciones se deberán realizar en la web: www.arucascarreratoleranciacero.org a partir del 25 de septiembre y hasta agotar plazas. | LP

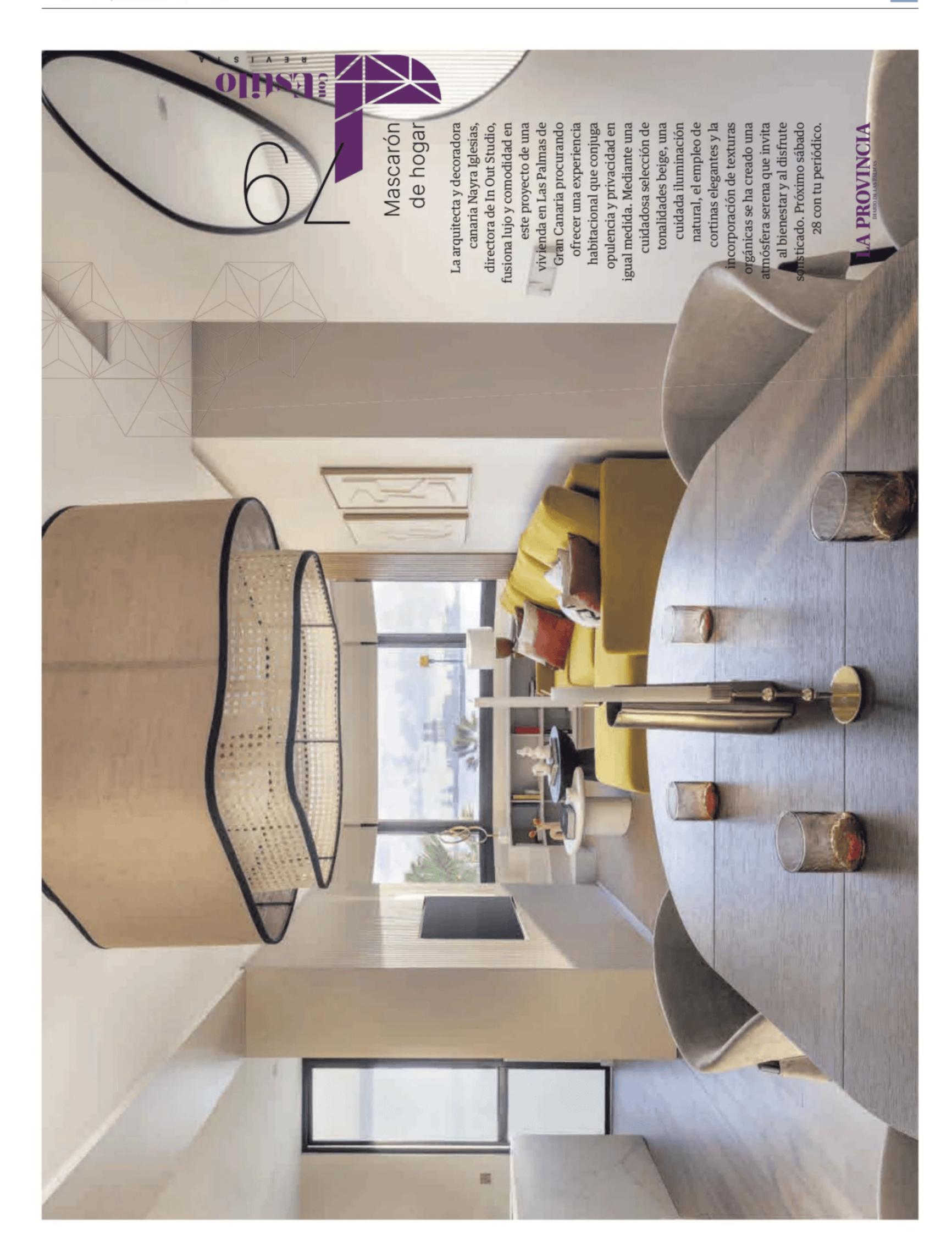

## La ciencia mundial en contaminación de plásticos debate en Lanzarote

Un millar de investigadores comparten conocimientos y experiencias en el congreso Micro 2024 que busca soluciones a uno de los grandes desafíos ambientales

LA PROVINCIA / DLP

ARRECIFE

Desde primera hora de la mañana de ayer, el vestíbulo de los multicines Atlántida del Charco de San Ginés era un hervidero de personas instalando soportes para colgar los pósters científicos, colocando acreditaciones, cargando atriles, reclamando jarras de cristal... En la escalinata exterior, un enorme plano de la zona mostraba ya los establecimientos adheridos al congreso Micro 2024 en su voluntad de retirada de los plásticos de un solo uso y la dispensa de agua del grifo a quien la solicite. Y enfrente, la sala Voces del Territorio daba sus últimos retoques para exhibir y llamar a la acción sobre los vertidos plásticos y las iniciativas ciudadanas en la isla para su erradicación.

Lanzarote es, a lo largo de toda esta semana, el centro neurálgico de la conversación científica sobre los impactos y responsabilidades de la presencia de este material de forma masiva en el medio ambiente, en sus tamaños macro, micro y nano. Se trata de una preocupación «pionera», pues ya en las navidades del 2008-2009 se iniciaron los contactos de la organización Marine Sciences For Society con las administraciones de la isla sobre la polución por microplásticos. Aquel encuentro daría comienzo a un largo recorrido de muestreos y a la posterior celebración del taller Micro 2014 (Plouzané-Francia), germen de la primera edición de la conferencia internacional Micri 2016 en Lanzarote, a la que han seguido cuatro más hasta la presente.



Uno de los participantes en el congreso charla con el consejero Samuel Martín. | LP/DLP

Según señaló en sus palabras de bienvenida la integrante del Comité Científico de Micro y de Marine Sciences For Society, Bethany Jorgensen, el objetivo de este encuentro internacional es facilitar el acceso libre a la extensa investigación emergente; identificar fronteras y desafíos en la lucha contra los residuos plásticos y contribuir con un esfuerzo colaborativo a responder al reto de su eliminación de los ecosistemas planetarios.

«Como consecuencia del aumento de la cantidad de plásticos acumulados en el medioambiente, tenemos la obligación de compartir los estudios y expandir nuestros horizontes de investigación. Para eso necesitamos colaboración y cooperación, a todas las escalas, de local a global, y entre todos los sectores y disciplinas, para mejorar el conocimiento, educación y concienciación. Estos procesos no deben retrasar la acción», dijo.

#### **Comportamientos sostenibles**

Por su parte, el consejero de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Samuel Martín, área que coorganiza la conferencia, agradeció al millar de participantes, «los más destacados investigadores del mundo en contaminación por plástica, por compartir sus tesis y conclusiones acerca de este material tan dañino para la salud humana y ambiental». «Su trabajo abre camino a un cambio de paradigma hacia comportamientos más sostenibles con el territorio», poderó. También los invitó a conocer la isla durante su estancia en Lanzarote.

Una de las promotoras de la sala Voces del Territorio, que acompaña e ilustra la reflexión científica en torno a la contaminación por plásticos, Gara Goñi, informó a las personas reunidas en la sala teatro sobre el propósito y acciones contenidas en la muestra, «que ha sido creada, no solo para informar, sino también para despertar una respuesta emocional y un compromiso activo.

Cada detalle ha sido concebido para amplificar el clamor de quienes, día tras día, se enfrentan a los desafíos ambientales en la isla». «Queremos que conozcan algunas de las fórmulas empleadas por la comunidad local para afrontar este gravísimo problema. Un espacio dedicado a ilustrar la fragilidad de nuestro entorno insular frente a un problema global y las iniciativas para contrarrestarlo», añadió.

#### El Cabildo aprueba un millón de euros en ayudas para el sector agropecuario

LP/DLP

ARRECIFE

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó ayer la convocatoria de ayudas por un millón de euros para las entidades asociativas del sector agropecuario de Lanzarote y La Graciosa. Las subvenciones para este año están destinadas a fortalecer las asociaciones agrarias, mejorar su operatividad y financiar proyectos clave para el sector.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de estas ayudas para enfrentar los retos del sector agropecuario en el siglo XXI. «Con esta inversión de un millón de euros, reafirmamos nuestro compromiso con los agricultores y ganaderos de la isla, apoyando su competitividad y fortaleciendo el cooperativismo, clave para garantizar la sostenibilidad del sector», expuso.

La iniciativa incluye dos líneas de actuación principales. La Línea A, destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de las asociaciones agropecuarias, mientras que la Línea B apoya proyectos de interés promovidos por estas entidades.

#### Arrecife

#### Sanidad traslada de forma provisional el servicio de Urgencias de Valterra a Titerroy

LP/DLP

ARRECIFE

La Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad, traslada de manera provisional el servicio de Urgencias del Centro de Salud de Valterra al Centro de Salud de Titerroy. Esta modificación en el servicio tendrá lugar a partir de las 19:00 horas de hoy hasta las 8:00 horas de mañana.

Este cambio obedece a la finalización de las obras que se
vienen ejecutando en la sala de
radiodiagnóstico del centro sanitario de Valterra para mejorar
las instalaciones y garantizar la
calidad de la atención sanitaria,
y que culminan con la conexión de los nuevos equipos del
Servicio en la noche del martes. La dirección de Atención
Primaria y del Centro de Salud
de Titerroy lamentan las molestias que se puedan ocasionar por el traslado del servicio.

Yaiza

#### Nueva vida para la ropa usada

Medio centenar de diseños con prendas reutilizadas fueron exhibidos el pasado sábado por vecinos y vecinas de Yaiza que participaron del taller creativo organizado por el Ayuntamiento para fomentar la economía circular basada en el reciclaje, reparación y renovación con el objetivo de alargar el ciclo de vida de productos evitando así mayor contaminación por vertido o incineración. En el pase de moda celebrado en la Plaza de la Alameda hubo desde estilismos más casuales hasta diseños de gala y vestidos de matrimonio, todo elaborado con mucho ingenio y sacando el mejor partido a textiles y accesorios. | LP/DLP

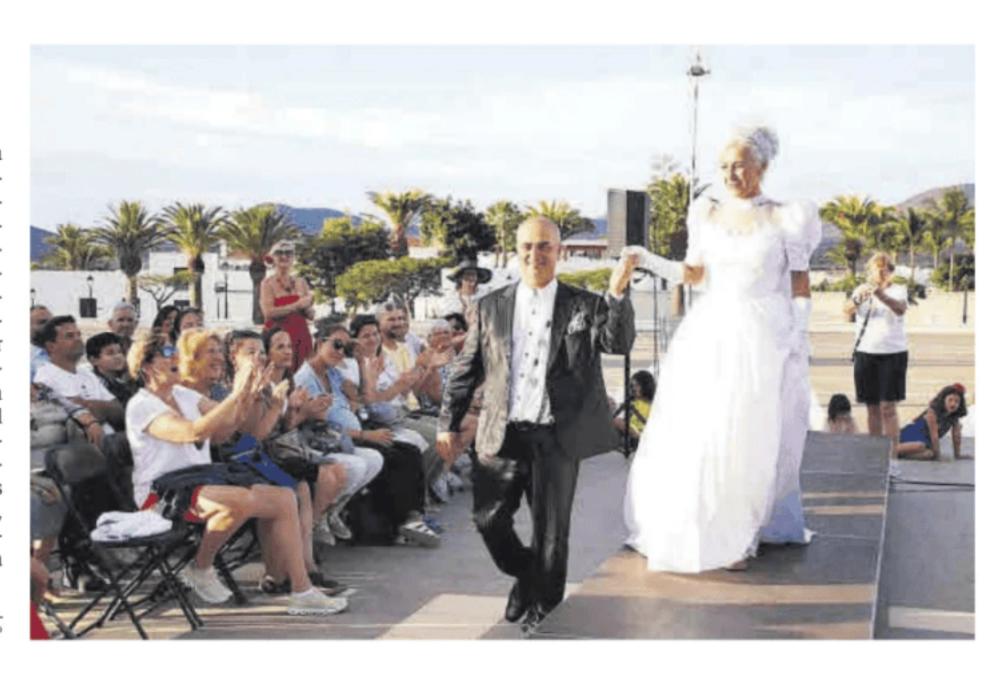

LA PROVINCIA/DLP

#### Puerto del Rosario

#### Mariam Hernández hace un recorrido por la historia, el arte y las costumbres

La actriz logró enternecer con su intervención al numeroso público que asistió al acto \* La intérprete realizó un emotivo relato de sus vivencias en el municipio

M.R.P.

PUERTO DEL ROSARIO

El pregón de la actriz majorera Mariam Hernández marcó el domingo por la noche el inicio de las fiestas capitalinas en honor a Nuestra Señora del Rosario. Un acto emotivo donde la interprete logró enternecer a los asistentes no solo recordando momentos de su infancia en Puerto del Rosario sino a familiares y, en especial, a su padre, el malogrado Carlos Hernández. La actriz no estuvo sola en el escenario. La acompañaron un elenco de músicos y cantantes, entre ellos, los timplistas Domingo Rodríguez El Colorao y Althay Páez, así como la pintora Sara Gutiérrez, conocida en el mundo artístico como Saraguti*meli*, quien durante el pregón pintó la imagen de la Patrona de los portuenses.

El pregón, dividido en cuatro bloques, fue un acto lleno de emotividad y recuerdos personales de la pregonera. «Hablo de mi generación, de cómo vivimos los cambios en este municipio», detalló. Además, destacó durante su alocución momentos clave de las fiestas del Rosario, como las parrandas, los torneos de envite y las tradicionales 24 horas de baloncesto, que para ella son los «símbolos claves de la fiesta».

Uno de los momentos más destacados fue el tercer bloque, en el que Hernández rindió homenaje a las mujeres artistas de la isla, tanto del pasado como del presente, mencionando figuras como Saragutimeli, Silvia Aguiar, Sheila Hernández y María Valerón.

La pregonera también incluyó durante su intervención un senti-



La actriz majorera Mariam Hernández durante el pregón de las fiestas del Rosario. ONDA FUERTEVENTURA

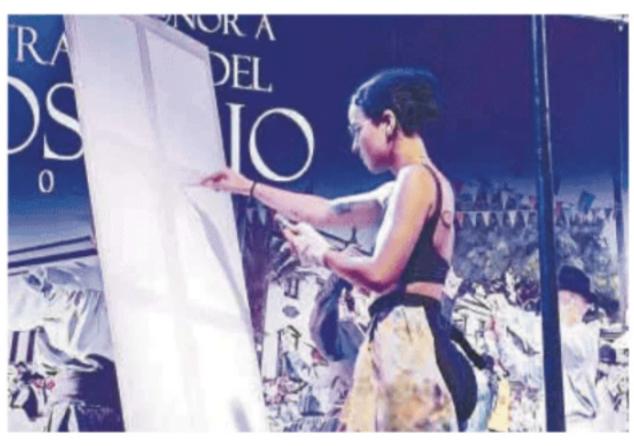

La pintora Sara Gutiérrez (Saragutimeli) pintando a la Virgen del Rosario. O. F.

do tributo a figuras importantes del municipio que ya no están, entre ellos su propio padre, cuyo legado perdura en el torneo de envite que lleva su nombre.

Para Mariam Hernández, las fiestas fomentan la amistad en los barrios. «Los bares y ventorrillos son teatros improvisados y las carcajadas, los tesoros más apreciados». También hizo alusión a «los chistes y la poesía porque forman parte de la sabiduría popular», al tiempo que tuvo un recuerdo «a quien a mí me enseñó respetar el folclore».

El alcalde, David de Vera, elogió el pregón de Hernández, destacando su capacidad para «transmitir no solo su amor por Puerto del Rosario, sino también su compromiso con el arte y la cultura».

Por su parte, la concejala de Festejos, Tacoremi Gutiérrez, apuntó que «Mariam ha logrado conectar con todos nosotros, haciendo un recorrido por nuestra historia, nuestras costumbres y el papel fundamental de la mujer en el arte».

Tuvo un recuerdo emocionado para su padre, el malogrado Carlos Hernández, fallecido en 2020

La pintora Saragutimenli dibujó sobre el escenario la imagen de la Virgen del Rosario

La actriz, a su vez, expresó su agradecimiento en sus redes sociales. «Gracias a todas las personas que estuvieron anoche conmigo, a quienes me ayudaron a hacer este bonito recorrido por mi infancia y mi pueblo. Recordar a mis abuelos, a mi padre, a los amigos, los olores y los sabores de las fiestas, la música y las calles, la mujeres. El viaje ha sido tan bonito, el pasado y el futuro. Gracias».

Mariam es hija de Carlos Hernández Martín, fallecido en agosto de 2020. Conocido cariñosamente como El Pirigüeta, fue un personaje popular de la capital majorera y, especialmente, en las fiestas portuenses, donde participaba en sus actos. Fue el hombre de la eterna amabilidad, del humor y la sonrisa permanente.

Una de las grandes pasiones de Carlos Hernández era la improvisación. Siempre que se presentaba la ocasión recitaba décimas, afición que recogió de su amigo y maestro Yeray Rodríguez. La partida de Carlos Hernández dejó huérfana a la capital.

#### Danza y arte en Tuineje Las mujeres, el ritmo y la música

fueron las protagonistas del pregón de las fiestas Juradas en honor a San Miguel Arcángel que se celebran en Tuineje. Con un templo a rebosar, el acto del grupo de baile Sweet Girls no pudo ser más emotivo. Un pregón cargado de sentimientos, donde la danza fue la verdadera protagonista, llenando el escenario del templo de arte, pasión y energía. Las Sweet Girls no solo regalaron a loa asistentes palabras llenas de cariño hacia las costumbres y tradiciones del municipio, sino que con cada paso recordaron la importancia de celebrar las raíces de Tuineje con alma y corazón. | M.R.P.



#### El Cabildo y ECCA lanzan nuevos cursos de inglés y alemán para la atención turística

M.R.P.

PUERTO DEL ROSARIO

El Cabildo insular y ECCA.edu lanzan una nueva edición de los cursos de formación en inglés y alemán para la atención turística. Unos cursos que cuentan cada año con gran aceptación y que persiguen llegar a las 260 matrículas.

Se impartirán cursos de inglés y alemán de nivel 1 y 2, así como dos cursos de aula abierta para personas con nivel más avanzado.

Criris migratoria | La emergencia en el centro del rifirrafe político

## Moncloa y PP tensan sus posiciones de cara a la negociación sobre menores

Las comunidades populares y Canarias forzarán a Pedro Sánchez a tratar la crisis migratoria en la Conferencia de Presidentes, aún sin convocar

Joaquín Anastasio

MADRID

El Gobierno central y el PP mantienen una escalada de enfrentamientos en relación con la política migratoria y la situación de los menores no acompañados en Canarias, mientras siguen sin cerrar la fecha de la reunión, que en principio debería producirse esta misma semana, para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería y el reparto obligatorio de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla entre todas las comunidades autónomas. Los desencuentros entre ambas partes a este respecto se producen en varios ámbitos de debate y discusión y entre ellos el de la Conferencia de Presidentes comprometida por el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, pero que sigue sin convocar formalmente, y de la que pretende eludir la cuestión migratoria y la de los menores para centrarlo en el problema de la vivienda en España.

La tensión creciente entre el Gobierno de Sánchez y los populares podría hacer descarrilar esa reunión sobre la ley de extranjería en la que, además del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, participará también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, toda vez que la dirección de este partido exige no solo la convocatoria urgente de la cumbre de presidentes, que se celebrará en Cantabria, sino también incluir en el orden del día la crisis migratoria, además de la reforma del sistema de financiación.

Esta exigencia del PP es apoyada por el Gobierno de Canarias, que de hecho ya la reclamó hace algunas semanas. Ayer lo confirmó el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, considerando que es un «asunto clave» de la actualidad política y crucial para la comunidad autónoma.

El hecho de que el reglamento de ese foro multilateral establezca que en el orden del día, inicialmente propuesto por el presidente del Gobierno, pueda incluirse cualquier otro tema si así lo reclaman un mínimo de diez comunidades autónomas, garantiza que la crisis migratoria se aborde en esa cita. Además, el propio ministro Torres, competente en la gestión de la cumbre, ya ha señalado que el Gobierno aceptará un planteamiento en este sentido por parte de las comunidades del PP y de Canarias.

En todo caso, el marco del de-

bate en la Conferencia de Presidentes en relación con la situación de los menores migrantes en las Islas dependerá mucho de lo que el propio Ejecutivo central y el PP puedan discutir en la mencionada reunión entre Torres, Tellado y Clavijo esta misma semana. Pese a la impresión de los últimos días de que se abría una ventana de oportunidad para cerrar un acuerdo que superara el 'no' del PP del pasado 23 de julio en el Congreso, las circunstancias y el debate en torno a esta cuestión han rebajado las expectativas. La primera de ellas es la tensión en Canarias como consecuencia de la suspensión cautelar por parte del TSJC del protocolo de acogida acordado por el Gobierno de Canarias y el carrusel de recursos administrativos y judiciales que se ha abierto al respecto.

Pero además, el PP está dando muestras de haber subido el listón de sus exigencias y de haber endurecido aún más en los últimos días su lenguaje contra la política migratoria del Gobierno. Todo ello después del viaje del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a Italia la semana pasada y su encuentro con la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni, ensalzando la política migratoria italiana, una de las más duras de toda la Unión Europea.

Ayer Feijóo no escatimó críticas hacia el Ejecutivo de Sánchez en este sentido sin dar un solo argumento favorable al acuerdo sobre la ley de extranjería y el reparto de menores que supuestamente ambas partes pretenden negociar.

Ante los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, el líder del PP ensalzó el acuerdo que hace dos semanas firmó con Clavijo señalando que «ninguna consigna prefabricada vale más que el plan para frenar la inmigración irregular que consensuamos en Canarias en representación de catorce comunidades autónomas». Feijóo insiste así en arrogarse la representación de los presidentes autonómicos de su partido aunque la rúbrica que estampó junto a la de Clavijo la hiciera en calidad del presidente del PP.

#### Dudas en el PP

Esto da una idea de que los populares ponen por delante la posición estratégica e ideológica en tanto que formación política, de las posiciones concretas que cada una de las regiones donde gobiernan vayan a defender en la Conferencia de Presidentes, donde debe recordarse que Feijóo no participará.

Y cabe tener en cuenta, en este sentido, que los planteamientos respecto a la ley de extranjería y el reparto de menores migrantes no son los mismos en los casos de las dos ciudades autónomas, Andalucía o Baleares, entre otras, que los de las de regiones que no reciben inmigración irregular por vía marítima procedente de África, algunas de ellas, como Madrid, claramente contrarias a la distribución obligatoria.

Feijóo se alía con las Islas al rechazar que el Estado «traslade sus competencias» al resto del territorio

El mismo Feijóo sembró dudas en este sentido en su intervención ayer ante el máximo órgano de dirección del partido al asegurar que el Gobierno «difama» al PP por el acuerdo «refrendado por la mayoría de comunidades autónomas sobre políticas de inmigración», mientras, por otro lado, «solo busca cómo trasladar sus competencias y repartirlas en el territorio». Luego se refirió al incremento del flujo migratorio de la última semana en Canarias, recordando que se ha cuadriplicado el número de embarcaciones y triplicado el de personas llegadas respecto a la fecha en que Sánchez viajó a Gambia, Senegal y Mauritania. «Desde

que Sánchez regresó de su gira africana, la inmigración irregular se ha incrementado todavía más, las mafias siguen haciendo su agosto en nuestro país, exactamente lo que dijimos que iba a pasar», sentenció el líder del PP. Esa referencia de Feijóo a la voluntad del Gobierno de «repartir competencias» entre comunidades, que él considera, estatales es interpretada en fuentes del PP como un alineamiento con el Gobierno de Canarias sobre el pleito respecto a la aplicación del protocolo de acogida, no sobre el reparto de menores, que Feijóo admite al haberlo incluido en el plan firmado con Clavijo.

En todo caso, el marco del debate que se produzca sobre esta cuestión en la Conferencia de Presidentes tiene otro condicionante además del que supone la reunión entre Torres y Tellado y la 'intermediación' de Clavijo: la celebración de la Conferencia Sectorial de Adolescencia e Infancia también pendiente de convocatoria. La ministra responsable de la misma, Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, debe presentar en ella un informe sobre las capacidades de acogida que debe asumir cada comunidad autónoma en relación con los criterios que se acordaron en 2022, un baremo que en el acuerdo entre Canarias y el PP se cambia por otro establecido dos años antes.

De esta forma, es muy probable que Torres y Tellado no puedan avanzar gran cosa en su anunciada reunión de esta semana, y que todo quede pendiente de la cumbre de presidentes en la que las comunidades del PP y Canarias forzarán que se hable de crisis migratoria.

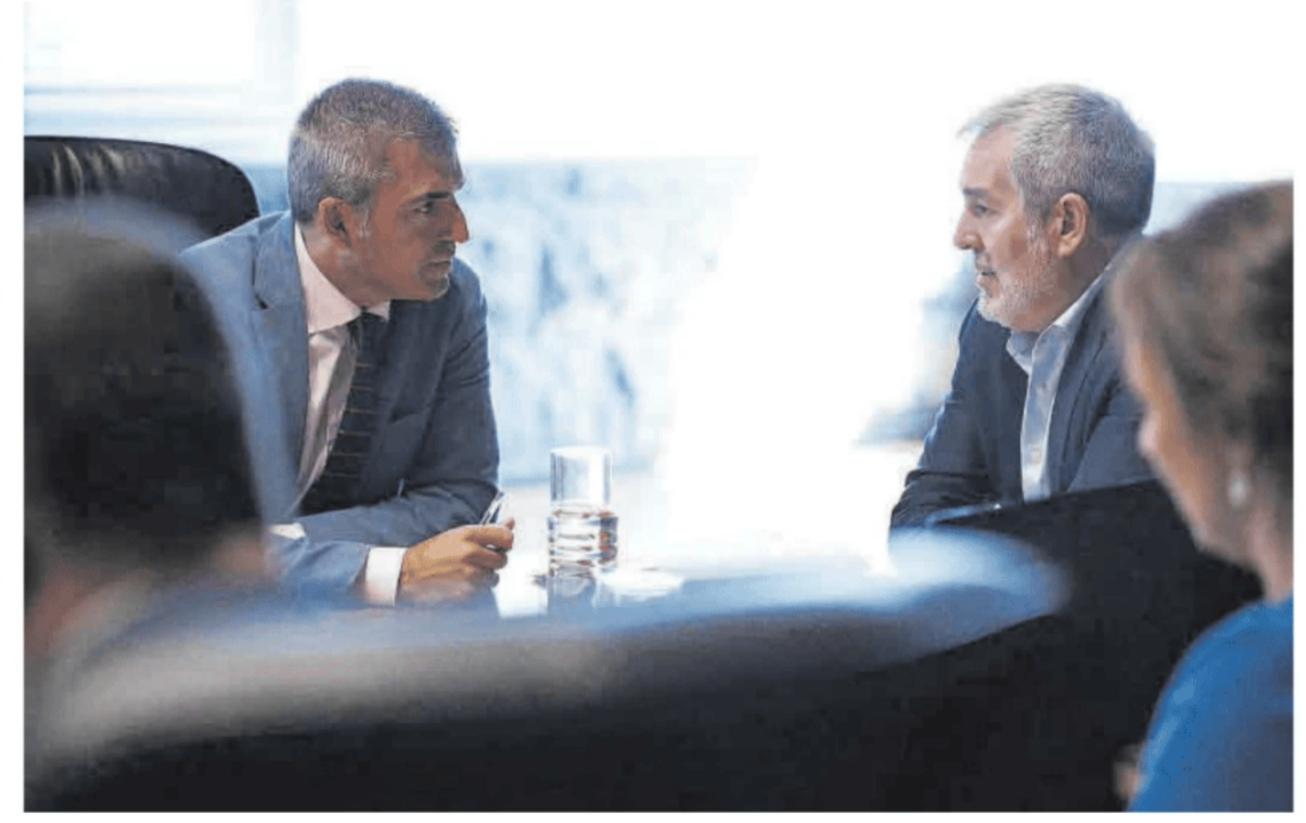

El presidente del PP y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, antes del Consejo de Gobierno. RAMÓN DE LA ROCHA/EFE

#### Crisis migratoria | Contienda legal por la atención a niños y adolescentes



Migrantes llegados a Lanzarote este fin de semana, entre ellos varios menores del casi medio millar contabilizado la pasada semana. | EFE/ADRIEL PERDOMO

#### Canarias mantiene el pulso e insta al Estado a cumplir «sus obligaciones»

Clavijo envía al Gobierno central un requerimiento al que debe contestar en 30 días o lo llevará ante los tribunales . Bienestar ultima su recurso al TSJC

Durán

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias mantiene el pulso en la atención a los niños y adolescentes migrantes que llegan solos al Archipiélago. El Ejecutivo regional acordó ayer remitir un requerimiento al Consejo de Ministros en el que advierte de una «acumulación de incumplimientos» en cuanto a la atención de los menores, ya que entiende que «son su responsabilidad y están obligados a ocuparse» de ellos. Con este trámite, el Gobierno canario insta al Estado que «cumpla con sus obligaciones» con los niños que llegan sin compañía de adultos a las Islas. «Son su responsabilidad y están obligados a ocuparse», afirmó Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Los argumentos que esgrime el Ejecutivo de Clavijo son, en esencia, los mismos que ya se plasmaron en un informe de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma en marzo de 2022, cuando Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, estaba al frente del Gobierno de Canarias. Al igual que entonces, el Ejecutivo regional entiende que la competencia en la atención de los menores migrantes no es exclusiva de la autonomía, sino que era un asunto que se debía «dirimir» y, por tanto, se trata de una competencia susceptible de ser recurrida.

Según Cabello, «no se están contemplando todos los aspectos legales» que le competen al Gobierno de España, que ahora tiene un plazo de 30 días para presentar alegaciones que consideren «adecuadas». Cumplido ese periodo, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que estimen necesarias.

No es el único paso dado por Canarias para hacer valer ante la justicia sus razones.

Pese a que hoy mismo el Consejo de Ministros debe decidir si llevan ante el Tribunal Constitucional el protocolo canario para la recepción de menores, la Consejería de Bienestar Social ya ha puesto por su parte la maquinaria jurídica de la Comunidad Autónoma para, de un lado, presentar sendos recursos a dos resoluciones que dictó la Fiscalía el pasado fin de semana en las que da la orden de ingresar a menores en centros cuya capacidad está «ampliamente sobrepasada». Y, de otra parte, contestar a la suspensión «cautelarísima» del protocolo territorial de acogida acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en viernes a requerimiento de la fiscal general de Canarias, María Farnés.

El portavoz del Ejecutivo canario apuntó que el objetivo es «clarificar la mejor manera» de gestionar la acogida de los niños y que «en ningún caso» pretende poner «poner palos en las ruedas a ninguna administración pública».

Cabello recordó, al respecto, que el controvertido protocolo solo es una herramienta interna para gestionar la acogida de los niños. Y, destacó que, curiosamente, desde

#### 30 cuerpos sin vida

Al menos treinta cadáveres en avanzado proceso de descomposición fueron encontrados en un cayuco a la deriva a unos 70 kilómetros de la costa de Dakar, capital de Senegal, según informaron ayer las Fuerzas Armadas senegalesas. La barquilla fue avistada este domingo con varios cuerpos sin vida a bordo y remolcada ayer por la mañana por el patrullero Cayor de la Armada senegalesa hasta el puerto de Dakar. «Las operaciones de recuperación, identificación y traslado han sido muy delicadas por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos. Hasta el momento, se han contabilizado treinta cuerpos», precisó el director de Información y Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, el capitán de barco Ibrahima Sow. «Las investigaciones en curso por parte de los servicios competentes permitirán obtener información más precisa sobre el balance (de víctimas) y el origen exacto del cayuco», añadió. | Efe

que se abrió el debate sobre este documento, ha mejorado las condiciones en las que se documenta a los menores, pues algunos se remitían a la consejería de Bienestar Social sin fotografía o se referenciaba a un grupo de niños que hubieran llegado a la vez con la misma fecha de nacimiento y el mismo nombre.

Las Islas reciben en una semana más niños que los que las comunidades acogen en un año

El portavoz subrayó que Canarias está acatando «todos los requerimientos de la Fiscalía en tiempo y forma» y todos los menores «están siendo atendidos», que es «lo más importante». Por lo que hizo votos por «alejar la crispación política y trabajar en la solución del problema». Contestaba así a un comentario vertido en redes sociales por el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, en que criticaba a finales de la pasada semana varios niños durmieran con adultos en los CATE de Lanzarote y Fuerteventura.

Respecto a la suspensión del protocolo territorial para ordenar la recepción de los niños y adolescentes migrantes que le entrega el Estado a la comunidad autónoma, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias ultiman las alegaciones que presentarán ante el TSJC. La intención es presentarlas de inmediato ante la llegada masiva de los últimos días.

El Archipiélago ha recibido a 418 menores migrantes en las 43 pateras y cayucos llegadas solo la semana pasada. Son 71 más que los que el resto de autonomías se comprometieron en la última Conferencia Sectorial de Infancia a acoger durante todo 2024 para ayudar a descongestionar sus centros.

«Hace muchos meses que Canarias está sufriendo en solitario la presión de la crisis migratoria continental» por lo que, desde su punto de vista, es una lástima que el debate se centre en «la anécdota», en lugar de en la búsqueda de una solución.

La suspensión «cautelarísima» acordada por el TSJC el viernes en un auto suspendía la aplicación de la guía de actuación, respondiendo así a la petición de la Fiscalía Superior de Canarias que considera que con ella podría perjudicar el cuidado de niños en «situación de desamparo patente» al exigirse que se cumplimente la reseña de los menores tal y como establece el protocolo marco como paso previo a dar comunicación a los servicios regionales y antes que estos comunique si tiene capacidad de acogida y donde.

Los magistrados del TSJC abogan en el texto por buscar espacios de encuentro «que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional», algo «indispensable» para abordar el fenómeno migratorio y su «singularísimo impacto» en Canarias.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer también el cese de Juana de la Rosa, como directora general de Protección a la Infancia y las Familias, quien será sustituida por Sandra Rodríguez, su antecesora en el cargo. El pasado febrero, Rodríguez dimitió tras ser investigada por un delito de prevaricación administrativa, cometido entre los años 2015 y 2016, del que ha sido absuelta, según fuentes del Gobierno canaria.

## Canarias trata de entrar en el 'lobby' de las comunidades infrafinanciadas

El desconocimiento de la naturaleza del REF y de las particularidades fiscales isleñas genera recelos infundados en el grupo que lideran Andalucía y Valencia

M. Á. Montero

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Gobierno de Canarias está volcado en paliar la crisis migratoria, en especial en el cuidado y atención de los niños y chicos migrantes que llegan, solos, en cayucos y pateras. En el Ejecutivo autonómico, sin embargo, no pierden de vista el otro gran asunto de la agenda política no ya regional, sino nacional: el sistema de financiación. El acuerdo entre PSOE y Esquerra (ERC) para que Cataluña gestione y recaude todos los impuestos en su territorio, un pacto fiscal asumido y defendido por el Gobierno central, ha reactivado las alianzas interautonómicas de cara a la negociación multilateral -entre el Estado y las regiones- que antes o después tendrá que convocarse. En este escenario, el lobby que más viene alzando la voz, incluso desde antes de conocerse que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a darle la independencia fiscal a la rica Cataluña, es el de las comunidades infrafinanciadas - Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha-, que a su vez son cuatro de las seis más pobres del país en términos de renta per cápita. Faltan ahí Extremadura y Canarias, y Canarias quiere estar dentro porque reúne todos los requisitos: está infrafinanciada, tiene el tercer PIB por habitante más bajo del Estado y, como tal, se vería particularmente castigada si el acuerdo entre PSOE y ERC llegase a salir adelante en sus actuales términos. ¿Por qué entonces no figura el Archipiélago en ese lobby? Pues porque sus singularidades, básicamente la existencia de un Régimen Económico y Fiscal propio cuya naturaleza y razón de ser se desconocen, generan recelos infundados en ese grupo de autonomías maltratadas, que no tienen la percepción de que Canarias esté infrafinanciada.

El portavoz del Ejecutivo de las Islas, Alfonso Cabello, insistió ayer en la habitual rueda de prensa tras



Alfonso Cabello (a la izquierda de la imagen) charla, ayer, con el consejero Narvay Quintero, justo enfrente de él. | EFE

el Consejo de Gobierno en que el asunto de la financiación debe abordarse en la próxima Conferencia de Presidentes, con lo que Canarias se alinea así con las autonomías gobernadas por el PP, que quieren que este asunto figure en el orden del día -junto con la crisis migratoria, por supuesto-. Cabello admitió la preocupación que existe en el Gabinete que preside Fernando Clavijo tanto por el pacto fiscal entre PSOE y ERC como por la falta de información que lo rodea, y es justamente esto, la falta de información, lo que complica la elaboración de los presupuestos de la comunidad para 2025. «Ahora mismo no tenemos claro qué va a suceder con la financiación autonómica», lamentó el portavoz y viceconsejero de la Presidencia. «Pero lo que sí tenemos muy claros son los derechos que asisten a los

22,3

#### Miles de euros

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Canarias es, con cifras de 2022, de 22.303 euros, el tercero más bajo del país solo por detrás de los de Extremadura y Andalucía.

28,2

#### Miles de euros

La renta o PIB per cápita nacional es de 28.162 euros, esto es, 5.859 euros más que la de Canarias, la friolera de un 26,3% más, lo que evidencia por qué las Islas son una región pobre. Alfonso Cabello: «No tenemos claro qué va a suceder con la financiación autonómica»

A Matilde Asián le toca explicar una vez más que una cosa es el REF y otra, costear los servicios públicos

canarios, que en ningún caso son una suerte de privilegio», agregó Cabello. Una cuestión que habrá que aclarar por enésima vez llegado el momento de negociar el nuevo sistema de financiación -en la práctica se trata de explicar que los fondos que se derivan del Bloque de Financiación Canario, con la recaudación por el IGIC a la cabeza, no son ni una gracia ni una dádiva, sino una compensación por las desventajas inherentes a las Islas: lejanía, pequeño mercado interior, discontinuidad territorial...- y que desde la Consejería de Hacienda se esfuerzan en repetirles a cada oportunidad a esas comunidades que se han aliado en defensa de las regiones infrafinanciadas.

En Hacienda, con Matilde Asián a la cabeza, son conscientes de que la negociación del próximo sistema será, con casi total seguridad, la más difícil de cuantas se han celebrado hasta la fecha. Que esas cuatro autonomías le abran al Archipiélago las puertas de su particular grupo de presión no sería algo definitivo en favor de los intereses de las Islas, pero sí sería definitorio. Cuantos más consejeros de Hacienda conozcan de antemano las particularidades de Canarias, menor esfuerzo pedagógico habrá que hacer llegado el momento de sentarse todos a la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso la propia Asián no va a cejar en el empeño de abrirse un huequito entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, sabedora de que eso le daría al Archipiélago un altavoz mediático y la generalización de la idea de que sí, de que con REF y por supuesto sin REF, las Islas están infrafinanciadas.

Porque una cosa es el sistema de financiación, que en el fondo no es más que el método de reparto de la recaudación de impuestos, de forma que todos los españoles puedan acceder a unos servicios públicos en igualdad de condiciones y con independencia de que vivan en una región rica o una pobre, y otra cosa bien distinta es el REF, que busca compensar las desventajas estructurales de Canarias. Es un sinsentido, por lo tanto, que los fondos del REF -del Bloque de Financiación Canario- acaben por restarse, por así decirlo, de los de un sistema de financiación que persigue la equidad en los servicios públicos. Una obviedad que sigue sin calar en el resto del Estado.

#### Sandra Rodríguez vuelve al área de Infancia tras ser absuelta por el TSJC

El Consejo de Gobierno oficializa el regreso de la nacionalista al frente de la dirección general seis meses después de su adiós

M. Á. M.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El Consejo de Gobierno de Canarias oficializó ayer el nombramiento de la nacionalista Sandra Rodríguez para el cargo de directora general del área de Protección a la Infancia y las Familias. La representante de Coalición Canaria vuelve así a las tareas que abandonó hace poco más de medio año, el pasado febrero, una vez absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del que fue un posible caso de nepotismo en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, municipio del norte de Tenerife en el que Rodríguez ha desempeñado la mayor parte de su carrera pública.

En su momento, la directora ge-

neral del Ejecutivo autonómico fue condenada en primera instancia por un delito de prevaricación en los años 2015 y 2016, cuando según aquella sentencia se valió de su cargo para contratar a dedo a una persona de su círculo íntimo en la empresa municipal de servicios de la ciudad turística (Pamarsa). El caso es que el TSJC tumbó aquella sentencia de primera ins-



Sandra Rodríguez. | EUROPA PRESS

tancia y falló que Rodríguez no había vulnerado la ley en aquel nombramiento, con lo que la pena que en su día le impuso el juzgado -de hasta nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público- ha quedado en nada y, en consecuencia, la que fuera alcaldesa del Puerto de la Cruz sustituirá al frente de la dirección general de Protección a la Infancia y las Familias a Juana de la Rosa, quien a su vez la había relevado en marzo.

La reincorporación la anunció ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

#### El PSOE propone un pacto social y político para acabar con la pobreza infantil

#### LA PROVINCIA/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Grupo Parlamentario Socialista defiende hoy en el Pleno de la Cámara regional una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno regional a promover un «pacto social, político e institucional para acabar con la pobreza» en las Islas, que incluya la puesta en marcha de políticas destinadas a este objetivo con la participación de los partidos políticos, el Gobierno canario, municipios, cabildos y sociedad civil.

El objetivo de la propuesta defendida por el portavoz del grupo, Sebastián Franquis, es lograr una reducción significativa en la pobreza y la exclusión social hasta situarla al menos en la media nacional en 2030, «garantizando el acceso a servicios esenciales que promuevan el pleno desarrollo, con especial énfasis en la pobreza infantil extrema y en la carencia material severa», señala la propuesta.

Para conseguir dicho objetivo, la iniciativa apuesta porque el conjunto de instituciones públicas «adopten medidas decisivas para romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza, las desigualdades en la primera infancia, la discriminación, la segregación, la exclusión y la desventaja social, así como el apoyo de inversiones sociales que garanticen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades».

También se solicita que la Consejería de Bienestar Social establezca un mecanismo de gobernanza y sistema de indicadores para evaluar el pacto autonómico una vez finalice su primer horizonte temporal de 2026; además, la propuesta incluye que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025 se incluya una partida presupuestaria necesaria para financiar las propuestas contenidas en el pacto.



El catedrático José Luis Rivero Ceballos gesticula con las manos, ayer, en un instante de su intervención en el Parlamento.

#### Un nuevo REF con cuotas a la Seguridad Social más baratas

El catedrático Rivero Ceballos propone reducir las cotizaciones sociales que pagan las empresas y trabajadores del Archipiélago

#### LA PROVINCIA / DLP

SANTA CRUZ DE TENERIFE

José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), abrió ayer el ciclo de comparecencias ante la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF), donde propuso ahondar en los incentivos fiscales mediante una reducción de las cuotas a la Seguridad Social de empresas y trabajadores.

El experto no se pronunció expresamente sobre la propuesta del comisionado del REF del Gobierno de Canarias, José Ramón Barrera, para que se reduzca el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los residentes canarios, pero apuntó que los incentivos fiscales sobre la renta no deben orientarse hacia un mayor consumo, porque «el problema no es el consumo, sino la inversión», informó Efe. Tampoco recomendó «tomar decisiones que afecten a la capacidad del gasto público»

limitaciones de deuda y de déficit y, en definitiva, a los criterios de estabilidad presupuestaria.

#### Estabilidad

El crecimiento económico, recordó Rivero Ceballos, ha sido moderado en los últimos años y seguirá así en el futuro, de modo que hay que pensar en la equidad de los servicios públicos, en mantener el diferencial fiscal y en atender los criterios de estabilidad, sugirió.

Al hilo de lo anterior, el catedrático de la ULL aconsejó a la comisión parlamentaria que si va a haber «un esfuerzo de negociación, de convencimiento y de razonamiento» para mejorar el REF, este debe orientarse, en su opinión, en las cotizaciones a la Seguridad Social. Actualmente -recordó- no hay ningún diferencial fiscal especial para Canarias en la Seguridad Social, mientras que el diferencial en imposición indirecta ha perdido la importancia que tenía tradicionalmente. Al respecto, Rivero Ceballos recordó que existen ya

cuando Canarias está sometida a precedentes de reducción de las cotizaciones en el presupuesto del Estado de 2023 para Soria, Cuenca y Teruel, además de que también existen bonificaciones en Ceuta y Melilla y en los territorios franceses de ultramar. El catedrático explicó que una de las ventajas de esta propuesta es que «es muy fácil de gestionar», además de que daría «certidumbre absoluta a las empresas». Muchas empresas ahora en pérdidas se situarían en beneficios, lo que les permitiría dotar la Reserva para Inversiones e invertir, así como facilitar su financiación en el mercado, ilustró el economista. Para Rivero Ceballos, eso sí, la reducción de las cotizaciones no tiene que ser necesariamente de carácter general, sino que se puede adaptar y modular en función de determinados sectores, del tamaño de las empresas o del número de trabajadores.

El compareciente, expresidente del Consejo Económico y Social y con larga trayectoria de asesoramiento a las instituciones canarias, defendió la continuidad de la

Reserva para Inversiones (RIC), que fue un incentivo muy potente para favorecer la capacidad de inversión de las empresas con sus propios recursos y la autofinanciación en tiempos en que los tipos de interés eran muy elevados. Ahora ha pasado de ser «un incentivo potente a normal, al que se le pueden dar pocas vueltas», reconoció. Pero sugirió que en una eventual reforma del REF también se puede revisar la RIC para que pueda destinarse a Formación Profesional Dual, es decir, a promover las prácticas en las empresas, de manera que sea una inversión en «capital humano». También explicó que se puede explorar la posibilidad de que las empresas puedan realizar inversiones colectivas mediante la RIC.

La importancia del diferencial en la imposición indirecta, recordó el experto, es cada vez menor

> La rebaja en los pagos no sería ni una novedad ni algo complejo: «Es muy fácil de gestionar»

En su análisis sobre las tendencias de los incentivos fiscales del REF, José Luis Rivero mencionó que la dotación de la RIC se ha ido moderando, al igual que la bonificación por producción de bienes corporales, mientras que hay una estabilización en la deducción fiscal por inversiones y un avance de la Zona Especial Canaria.

El economista repasó en gráficos cómo el crecimiento del PIB de Canarias se ha ido moderando a medida que el sector turístico pasa a ser una actividad madura y dejó dicho que crecer a ritmos de los años setenta a partir del turismo es imposible «e incluso indeseable». Sobre la posibilidad de favorecer la diversificación económica a partir del REF, una de las cuestiones planteadas por los diputados, Rivero Ceballos fue prudente: «Todas las economías insulares del mundo con un grado de desarrollo significativo se especializan, no hay ninguna que no lo haga, no hay que rasgarse las vestiduras por especializarse en el turismo».

#### VIAJE INSTITUCIONAL

#### Canarias exporta a Cabo Verde y Malta su modelo de desarrollo sostenibe en turismo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viajará el viernes hasta Cabo Verde para mantener un encuentro oficial de alto nivel con las principales autoridades del país africano y estrechar lazos comerciales y de cooperación entre ambos archipiélagos. Durante el encuentro se incidirá en proyectos que puedan ser desarrollados utilizando las singularidades de Cabo Verde y Canarias

en la asistencia a empresas de las Islas o en diversas iniciativas del campo educativo, especialmente sobre la Formación Profesional. Clavijo asistirá también el próximo lunes a la conferencia de regiones marítimas que se va a celebrar en Malta donde defenderá, ante unas 550 autoridades regionales de 24 países, el modelo de Canarias de desarrollo sostenible en el turismo. | LP/DLP

#### **SEGURIDAD**

#### Más fondos para reforzar los consorcios de bomberos

El Consejo de Gobierno aprobó incrementar en 1,5 millones la aportación económica a los tres consorcios insulares de bomberos en funcionamiento en el archipiélago, adscritos a los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Con este incremento se igualan las cantidades que venían recibiendo en el ejercicio pasado y se suma 125.000 euros por cada uno. | LP/DLP

#### RELIGIÓN

#### Misa el domingo por los migrantes en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, presidie el domingo una misa por los migrantes a las 11.00 horas, en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. La misa, que se desarrollará en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado, será retransmitida por 13TV en directo para toda España. Bajo el lema 'Dios camina con su pueblo' la Iglesia en España se hace eco del «drama de la migración», al tiempo que hace una llamada de atención para continuar trabajando en la creación de comunidades «acogedoras». La Diócesis asegura que desde los inicios de la llegada masiva de cayucos se «ha priorizado» la acogida y atención a los migrantes a través de Cáritas diocesana que el pasado año alcanzó a 9.476 hogares. | LP/DLP

#### Cartas a Gregorio

Se busca



Manolo Ojeda

uerido amigo
Los canarios nunca nos habíamos
sentido tan maltratados por el gobierno de España como ahora. Un gobierno que no atiende a razones cuando lo que
se trata es defender nuestras fronteras,
que son también las de España y las de la
Unión Europea.

El gobierno de Pedro Sánchez sigue culpando al PP de la falta de acuerdo sobre la inmigración ilegal, cuando son ellos desde el gobierno central los que tienen que asumir esa responsabilidad,

y si no saben o no pueden, mejor que dejen paso a un gobierno que pueda hacerlo.

A todo esto, los diputados socialistas que votamos los canarios, no dicen ni pío, como si esto no fuera con ellos.

Tendríamos que hacer un cartel con las fotografías de los cargos canarios colocados en las instituciones españolas y europeas que diga "Se busca", porque, después de las últimas elecciones, han desaparecido completamente. Eso al menos nos serviría para reconocerlos y asegurarnos de que no vamos a volver a votarles nunca más.

El presidente del gobierno canario ha priorizado la atención a los menores no acompañados que llegan en pateras, pero no solo se trata de estos niños indefensos, sino de madres embarazadas y de adultos de todas las edades que huyen del hambre y la guerra que sufren en sus países de origen.

Pero no son problemas que tengamos que resolver los canarios por nuestra cuenta, sino que son competencia del gobierno de España y de los demás países de la Unión Europea.

Al ritmo que están llegando los africanos a estas islas, perderemos nuestra singularidad, nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra forma de ser en pro de unos residentes importados que supondrán un incremento desproporcionado de nuestra población, con el consiguiente aumento del precio de la vivienda o el deterioro de los servicios sociales, que ya vienen sufriendo de una carencia crónica.

No se puede pretender que Canarias sea frontera española y europea para que en la grave crisis migratoria que estamos atravesando nos utilicen como muro de contención al servicio de otros países sin que nadie nos proporcione los medios necesarios.

Seguiremos buscando dónde están los defensores de nuestra tierra, Gregorio, ya sean del PSOE, del PP, o simplemente de alguien que esté dispuesto a dar la cara por nosotros frente al abuso y el maltrato que estamos soportando por parte de este gobierno.

Un ciego le preguntó a un peatón que le ayudara a cruzar la calle sin saber que también era ciego, y le contestó que sí, que con el perro guía que le había proporcionado la ONCE podían cruzar los dos, gracias a la generosidad de esta organización.

El gobierno español nos acusa de insolidaridad por no asumir por nuestra cuenta la atención a los menores, sin entender que la solidaridad no solo consiste en asumir los problemas sino en compartir las soluciones, que es lo que deben hacer con Canarias los demás países.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.

#### Observatorio

### La pulsión autoritaria



ltimamente, observo en nuestra política algunos tics autoritarios que me parecen preocupantes. El primero fue cuando en una reunión interna de su partido Pedro Sánchez dijo que pensaba aguantar en el gobierno «con o sin apoyo

tivo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». Me preocupa porque suena a Nicolás Maduro, dicho sea sin ánimo de molestar, porque nadie tiene que dar instrucciones al Legislativo donde reside la soberanía nacional, y porque si se prescinde del Congreso solo queda el recurso al decreto y una cosa es gobernar y otra muy diferente estar en el gobierno, que es lo que sucede cuando no se logra

de un poder legisla-

aprobar los presupuestos o legislar.

DIPLOMÁTICO

El segundo ha sido la aprobación por el Consejo de ministros del llamado Plan de Acción por la Democracia, un batiburrillo ideado por Pedro Sánchez después de que se conocieran acusaciones contra su mujer. Entre objetivos buenos como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales hay otros preocupantes como el enunciado por el propio presidente de enfrentarse «a la desinformación, a esa máquina del fango», y defender a «una demo-

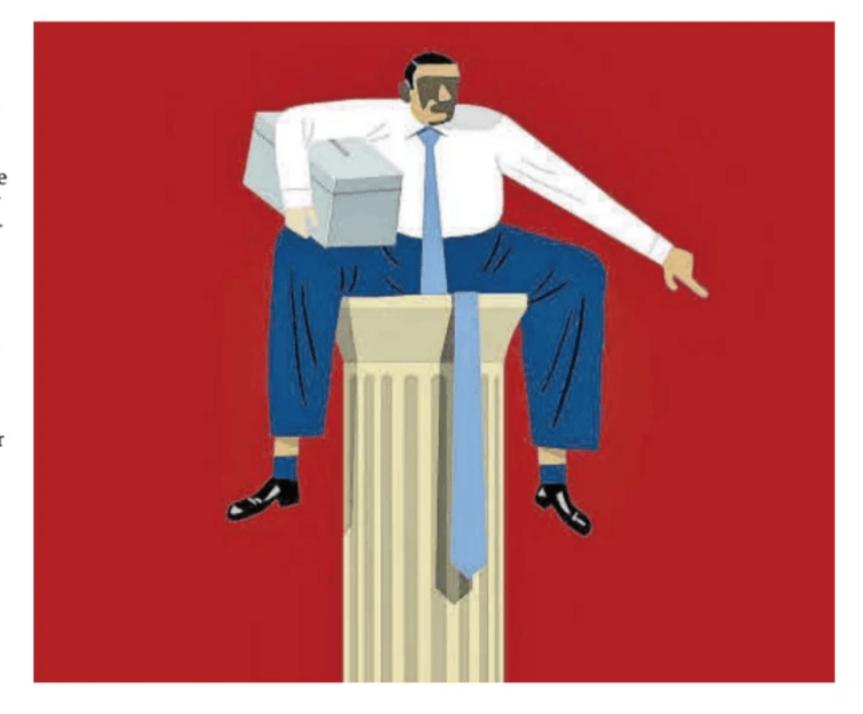

#### El ruido y la furia

#### Ante el otoño



Juan Gaitán

sarmado ante el otoño y sus modales. Conozco su estrategia. Sé que vuelve pájaro a la hoja y que bajo su lluvia medita el mar. Y sé también de la espesura de su transparencia, del erguido filo de su aplomo y que, aunque las palabras nombren su luz, ninguna define su piel mojada. Acaso por eso en la Escuela de Salerno, que fue la primera escuela médica medieval, se enseñaba a los futuros físicos que en los primeros días de otoño es cuando debe de ser probada la agudeza de la vista humana, acaso porque es cuando el mar se viste de un azul agrisado y las islas parecen alejarse, al contrario que en el verano.

El otoño es, también, un tiempo de retorno, época propicia para volver a casa. Decía el siempre recordado Álvaro Cunqueiro que "san Ulises inventó el remo en mayo, pero en otoño inventó el deseo de regresar al hogar".

Yo, en estos días, a lo que suelo regresar es a los viejos proyectos, acaso los más insensatos, los más fantásticos, también los más queridos, sin duda siguiendo los consejos de otro ilustre gallego, Benito Jerónimo Feijoo, de quien se cuenta que, llegando estos días del equinoccio otoñal, se asomaba a la galería del claustro, se detenía un momento escuchando correr

cracia que está siendo asediada por esas campañas de desinformación y de bulos, presiones a periodistas, corruptelas de algunos que, en fin, tenemos todos en mente». Es curioso porque esta misma semana David Alandete, que fue subdirector de El País, ha revelado que recibió una llamada del propio Sánchez presionándole para cambiar una portada que no le gustaba. Por desgracia, lo de escribir las portadas desde un despacho no es nada nuevo, pues ya lo hizo José María Aznar cuando en la mañana de los atentados del 11-M llamó personalmente a los directores de los principales periódicos para decirles con total seguridad que habían sido obra de ETA. A mí me parece que la Libertad de Prensa es muy importante y que más que proteger a los políticos de los periodistas, lo que debería preocuparnos es proteger a los periodistas de los políticos.

El tercero es ocultar la verdad para no admitir el dato objetivo de que en una embajada de España se haya presionado a Edmundo González, presidente electo de Venezuela según el Parlamento Europeo, para que reconociera la victoria de Nicolás Maduro tras un descomunal pucherazo. Y encima se dejó que los matones que le habían presionado filmaran la escena como prueba. El embajador de España nunca hubiera debido permitirlo. Una ignominia para Albares. ¿Ha tenido algo que ver el desaparecido Rodríguez Zapatero en esta vergüenza? Más que atrincheramiento se echa de menos una rendición de cuentas transparente.

Algunos creen que democracia es votar cada cuatro años y en medio hacer lo que les conviene al margen de lo que prometieron durante la campaña

electoral, sin dar explicaciones, y debemos ser bastante desmemoriados porque les funciona bastante bien. Democracia es más que votar, es cumplir la Constitución, someterse al imperio de la ley, respetar la división de poderes, no interferir en el trabajo del Legislativo o en la independencia del Judicial, es transparencia, mantener los derechos y libertades individuales que tanto ha costado conseguir, desde la de prensa e información a las de reunión o de religión, la igualdad entre los españoles... Porque elegimos a nuestros gobernantes para que administren la cosa pública y no para que se apoderen de ella en beneficio propio.

Nuestra democracia tiene defectos como la deslealtad de algunos partidos con la Constitución que votamos todos, las listas cerradas, la falta de rendición de cuentas, el gobernar en beneficio del partido y no de los electores, el sectarismo y la polarización que impiden hacer acuerdos transversales en beneficio de todos, la inexistencia de un Senado que actúe como cámara de representación territorial... Son aspectos a mejorar, pero lo que se debe evitar sobre todo es el desprecio al ciudadano y la tentación autoritaria que prolifera en nuestro entorno con personajes como Trump, Netanyahu, Erdogan y Orbán que siembran el terreno para la tarea que se han impuesto dictadores como Putin o Xi de desmontar el orden geopolítico dominado por el capitalismo democrático liberal.

Tenemos que estar vigilantes cuando vemos algo que no nos gusta. Y tener el valor de denunciarlo. La democracia tiene defectos, pero sigue siendo lo mejor que se ha inventado hasta la fecha para corregirlos y gobernarnos.

la fuente, y decía "¡ha llegado el tiempo de los graves estudios!".

No tengo una certeza clara de qué eran exactamente para el padre Feijoo "los graves estudios", pues el sabio benedictino tenía algo de erudito de la China antigua, aquellos que escribían maravillosos tratados sobre piedras, fuentes, el té y las tormentas, y siempre he sospechado que iban por ahí los tiros. Uno de aquellos eruditos que tanto interés me provocan fue el precoz Wang Wei, que escribió sus más famosos poemas a los diecinueve años. Wang Wei era capaz de ver la belleza en todas las cosas. seguramente porque todo lo miraba como la vez primera. Durante el tiempo que pasó prisionero en el monasterio de Loyang escribió que los días pasaron rápido "escuchando el viento del atardecer que arrastraba por el cielo a la luna como hoja desprendida de un extraño y lejano árbol". Murió de melancolía poco después de la muerte de su esposa. Dispuso que cremasen su cuerpo, y, ante la imposibilidad de que le metieran en la boca "un poco de lluvia de otoño", pidió que le pusiera un melocotón maduro.

En el repaso a esos viejos proyectos me encuentro unas notas tomadas para un poema que nunca escribí, que suelen ser los mejores: "Llega el otoño desplegando sus alas, adumbrando la tarde con un oro oscuro. El mar, una forma de ser a la vez luz y tiempo, parece cansado. La vida es un racimo de otoños, un temblor casi lejano ya". Le Fumoir

#### Vía recta



**Javier Puga Llopis** 

Quizá todo es

y el secreto de

esa serenidad

es no haberse

de lo esencial,

de la sencillez

apartado nunca

mucho más fácil,

vital de los sirios

a ciudad vieja de Damasco es una ciudadela a franjas, que recuerda en algo al conjunto albinegro del Duomo de Siena. Frente a la esplendorosa Mezquita de los Omeyas, se extiende un zoco cubierto, que protege a vendedores y clientes del sol totalitario del verano. El clima es seco, y recuerda al de Madrid. Damasco no tiene la vibración incesante de El Cairo, pero

tampoco la molicie de otras ciudades árabes. Se trabajaba en ella para vivir, aunque estos últimos tiempos vinieron recios y hay que hacer horas extra para ganarse el jornal. Esta tarde, en sus callejas, reina un silencio sólo roto por el rumor saltarín de los dados y las fichas de «taula», el backgammon local al que tan aficionados son los damascenos. Los vendedores no acosan al visitante.

Como mucho preguntan curiosos de dónde es uno y le dan la bienvenida en español. El recuerdo de riadas de turistas por el zoco queda ya algo lejano tras el horrendo paréntesis de la guerra. Lo peor de las guerras son las posguerras, como bien sabemos en España. Los retratos del Presidente, del «rais», son ubicuos en la medina. El zoco siempre está con el Gobierno. Es el pulso del país. Las gentes que lo habitan y transitan dan idea de una raza de fenotipos variados. Los hombres muestran un cierto cansancio en su rostro, como si la vida se les estuviera haciendo demasiado onerosa, pero su elegante dignidad no admite derrota. Las mujeres parecen algo más alegres, y rezuman una dulzura que alguno podría confundir con seducción, pero que no lo es necesariamente. Son de natural amables y acumulan gracia y belleza. Una banda de jóvenes chiíes, totalmente vestidos de negro, pasa junto a mí celebrando la fiesta de «Arbaín». Imponen con sus bigotes y sus barbas hirsutas. Se dirigen al Mausoleo del Bautista («Yahia», en árabe) en la Mezquita, venerado por su secta. Les sigue una banda de niños de mirada algo desafiante e inocencia largo tiempo perdida. Niños sin infancia. Uno porta una bandera negra con una inscripción kúfica. Dos de ellos, de apenas 10 años, fuman. Recuerdan

al protagonista de «Los 400 golpes» o a los del cine quinqui español de los 70. Damasco es una ciudad bíblica a las que sus habitantes llaman «Sham», que es como también se conoce al país en dialecto sirio. Su ciudad vieja es de origen romano, con un decumano que se denomina «Vía recta» y un cardo que el tiempo y la construcción han difuminado. Tras una puerta algo desvencijada,

se abre un patio que es un café, donde jóvenes de buen aspecto fuman narguilé y beben tés y zumos. Suena música árabe y el ambiente es chic. Parecen tener todo el tiempo del mundo. No habita en este lugar el hedonismo desbordado de Beirut, pero sí un amor tranquilo por la vida, un «shweia, shweia» (»poco a poco») existencial. Uno puede observar en sus ojos, a un tiempo, la aceptación de la desgracia vivida y la vitalidad

como Victoria definitiva, dos caras de la misma moneda. La mirada del sirio no parece encerrar malos sentimientos. Circulando en coche por las afueras, en un recodo de la autopista cubierto de yerba, las familias se agrupan relajadas en pequeños corros, en torno a un infiernillo donde hacen de comer. En ese cuadro de Manet suburbano, las mujeres, veladas y sonrientes, se sientan, pudorosas, sobre sus talones. Los hombres fuman mientras los niños corretean entre los distintos grupos ahí arracimados. Lo que veo me da que pensar. La gente parece, pese a todo, feliz, y uno no puede dejar de preguntarse si ello es resultado de la alegría que procura haber sobrevivido a una guerra, o si se trata de espíritus más elevados que el mío, de almas más desarrolladas que nuestra torturada alma occidental, presa de una pertinaz ansiedad e insatisfacción que intentamos calmar con diazepam, viajes y cursos de yoga. Quizá todo es mucho más fácil, y el secreto de esa serenidad vital de los sirios es no haberse apartado nunca de lo esencial, de la sencillez, de una conjugación adecuada de la idea de tiempo con la de vida, de esa vía recta que perfila el viejo Damasco y el alma de los que la habitan, herederos de casi tres mil años de Historia y de las lecciones que ésta trajo consigo.

#### LAS PALMAS HACE.. AÑOS

15

El Gobierno abre el curso político con reproches al magistrado de Tebeto

LA PROVINCIA del jueves 24 de septiembre de 2009 daba cuenta en su portada de que el Gobierno de Canarias reprochaba al magistrado del *caso Tebeto* que pasara por alto un informe del servicio de Minas que, según la versión del Ejecutivo, era clave y contradecía la tasación pericial en que se basó el juez para reconocer al empresario Rafael Bittini una indemnización de más de cien millones de euros. En realidad, el informe no establecía valoración alguna de la cantera de Tebeto por la inexistencia de catas para valorar los recursos mineros.



25

Canarias pide al Estado medidas urgentes ante la inmigración ilegal

La portada de LA PROVINCIA del viernes 24 de septiembre de 1999 destacaba que el consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, Marcial Morales, calificaba de «poco seria» y «lamentable» la afirmación del ministro Jaime Mayor Oreja de que el fenómeno de la inmigración en las Islas no era un problema, y reclamaba medidas urgentes del Estado.

Marcial Morales señalaba que la llegada de inmigrantes ilegales a bordo de pateras tenía en Canarias «un impacto brutal», sobre todo en Fuerteventura.

50

Descubiertos los autores del atentado de Madrid

LA PROVINCIA del martes 24 de septiembre de 1974 reseñaba en su primera página que según lo manifestado a los medios informativos por el comisario general de Investigación Social, José Sainz González, el grave atentado del restaurante-cafetería Rolando en Madrid fue estudiado y programado de antemano por el «frente militar de ETA». Al término de la rueda de prensa se había facilitado una nota sobre las gestiones de la policía sobre actividades terroristas del «frente militar» de ETA en Madrid.

#### **Apuntes**

## España iría mejor si contara con sus mayores

unque duela a algunos agoreros, España no va tan mal como nos cuentan. Al contrario. Las revisiones de los pronósticos sobre crecimiento son al alza



y mejoran los de países del entorno.

Pero reconocido esto, digamos que podríamos ir bastante mejor, si nos enfocáramos a reducir la desigualdad y si podá-

**LATIRA** 

FERNANDO MONTECRUZ



#### Punto de vista

#### La clase media, entre pisos



Valentí Puig ESCRITOR Y PERIODISTA

l ascensor social está parado y la clase media se ha quedado entre dos pisos, en precario y sin mando. El destino de las clases medias ha sido pagar todas las crisis económicas, aunque otros lo hayan pasado peor. La fatiga es grande, el mantenimiento del Estado de bienestar y su aportación a la estabilidad política

han ido a menos. La mesocracia de siempre está fosilizada. De cada vez la clase media pierde estilo de vida ya capacidad de ahorro. Ya nadie le agradece a la clase media que fuera el sostén de Occidente. Por ahí reaparecen profetas que los instintos de clase media dejaban sin altavoz. Algún analista nos explicará algún día como la crisis de las clases medias ha sido un elemento del procés secesionista en Catalunya.

Como de costumbre, echamos el agua de la bañera con el bebé dentro. Eso es lo que significa constatar la precarización de la clase media, transformada en low cost, y luego ya dar directamente por supuesto que la clase media es del todo innecesaria. Atrapada por la hipótesis de un enfrentamiento tectónico entre dos extremos económicos, la clase media quizás pueda resistir las devaluaciones internas, los recortes presupuestarios y la miniaturización salarial, pero ahora mismo, le falta confianza en sí misma, tanta que dificilmente puede dar confianza al conjunto de la sociedad.

Del empresario autónomo de clase media baja al profesional de clase media alta, lo que da energía a la clase media mo-

ramos la burocracia excesiva que ahoga proyectos y la demanda de subvenciones o ayudas. Estamos entre los países que devuelven más fondos a Europa; no los consumimos porque el bosque jurídico español -estatal y autonómicosumado al europeo, lo hacen intransitable. Se asegura que el ministro Escrivá se había propuesto desbrozar el camino, pero no le dio tiempo a finiquitarlo al ser llamado a presidir el Banco de España. Esperemos que el propósito perdure.

España no va tan mal, pero iríamos mejor si atendiéramos debidamente a los mayores. Un país que jubila anticipadamente la experiencia, en casi todos los sectores, desperdicia un potencial extraordinario. Tenemos una bolsa de conocimiento que no se aprovecha. La contradicción es clara: por un lado se retrasa la edad de jubilación pero por otra se aplica el edadismo y no se contrata a personas mayores, que quedan descartadas en la selección por su fecha de nacimiento. Eso ha sido reiteradamente denunciado en el VII Encuentro de Economía Senior organizado por Caixa-Bank.

Iríamos mejor con la prolongación de la edad de jubilación pero facilitando la empleabilidad. Mejor para las personas, para la Seguridad Social y para la salud en general del país. Hay mucha soledad, demasiada ansiedad y depresiones detrás de esa realidad. Laura Rosillo, veterana interviniente, defendió con énfasis la empleabilidad de los mayores argumentando que «somos artículo de lujo. Por nuestra experiencia y por ganas de participar en el mundo laboral».

En el encuentro intervino la ministra Elma Sainz, de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Tras defender el último acuerdo en pensiones con sindicatos y patronal como una forma de combatir el edadismo, declaró: «La solidaridad es el faro que guía nues-

> España no va tan mal, pero iríamos mejor si atendiéramos debidamente a los mayores. Un país que jubila anticipadamente la experiencia, en casi todos los sectores, desperdicia un potencial extraordinario. Tenemos una bolsa de conocimiento que no se aprovecha.

tras políticas para combinar la incorporación de nuevo talento y no perder ese talento senior».

Sobre la inclusión de jóvenes inmigrantes, recordó que un 60 por ciento de los menores no acompañados y jóvenes ex tutelados de 16 a 22 años, una vez formados y legalizados, trabajan y cotizan. Más del 13 por ciento de los ingresos de la SS es generado por trabajadores de otra nacionalidad. Estos datos desmontan argumentaciones que sitúan la emigración en su punto de mira. Sorprende que apenas se difundan y que la ministra no reciba preguntas en ese sentido en las sesiones parlamentarias de control de Gobierno, acaso en línea con la queja del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que nunca se le convoca. De seguir así, quizás habrá que deducir que aquellos ministerios que reciben menos interpelaciones son los que presentan resultados más brillantes de gestión.

En cualquier caso, iríamos bastante mejor si los grandes partidos fueran capaces de alcanzar acuerdos. La aprobación por unanimidad de la «Ley de la ELA» en el Congreso no debería ser un logro aislado. Veremos que nos depara el otoño pero parece que la canción de que "esta legislatura se acaba" y que «Sánchez ya no puede aguantar más», no puede ser el único himno que entone la oposición. Hay algún indicio de que el presidente se apresta a remodelar el Gobierno y que tratará de agotar la legislatura, aún prorrogando Presupuestos. Si puede. Se admiten apuestas.

derna es el ascensor social, la movilidad social. En este momento el ascensor se ha quedado entre dos pisos, pero la recuperación económica, en todo caso, podría ponerlo en marcha.

No es la primera crisis por la que pasa la clase media. En el caso de España, la familia solo en parte ha resistido a tanta inclemencia desindustrializada. Cuando puede, se afinca en el estilo Ikea y en las marcas blancas, en respuestas ingeniosas al paro, pero la deuda pública es imparable. La inmigración amedrenta. Sin clase media el sentido comunitario se debilita. Y los hijos de clase media están asumiendo que probablemente ya no tendrán el nivel de vida que han tenido sus padres. La demografía hará recaer el peso del Estado del Bienestar en la nueva generación, el reemplazo generacioEn este momento el ascensor social se ha quedado parado, pero la recuperación económica, en todo caso, podría ponerlo en marcha

nal. Los hijos de padres ingenieros se matriculan en filosofía y letras. ¿Seremos más narcisistas o más desarraigados? Relativizamos, nos tienta la paranoia. Preferimos sentirnos víctimas a ejercer de ciudadanos. Bajamos en los informes Pisa. Ser de clase media es un descrédito.

Así fue como nos pusimos a hablar de «fractura social» y de poca representación social. La sociedad de post-clase media ha comenzado, pero eso es una reconversión y no un finiquito. En tiempos de polarización económica, las clases medias son aún más significativas en todos sus estratos. Se habla de post-clase media y también de un fin cadavérico de las clases medias. De todos modos, con la clase media puede ocurrir como con las brujas de Galicia: no creemos en las meigas pero, haberlas, las hay.

#### Entre líneas

#### La pisada del elefante



Emma Riverola

**ESCRITORA** 

Dejar que, simplemente, resbale por nuestro alrededor o esforzarnos por escudriñar todos los ángulos. No es inocente la mirada, determina el modo de estar en el mundo, incluso la existencia. «No pienses en un elefante» es la celebrada frase del lingüista George Lakoff, basta con pronunciarla para que la trompa de un gran paquidermo juguetee en nuestra mente. El pensamiento también genera imágenes interiores. Enfrentarse a ellas -mirar- es, de algún modo, un acto político. Porque tiene una dimensión personal, pero también colectiva. Se contagia. Se cala en las entrañas.

La inmigración ya ha escalado al principal problema de España, según recoge el estudio de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esa determinante presencia en el podio de las inquietudes desciende al quinto lugar cuando se pregunta a la persona encuestada como le afecta personalmente. La imagen interior del elefante de la inmigración es tan colosal que ha conseguido imponerse a la mirada real sobre la vida cotidiana.

No es fácil el enfoque a la inmigración. Una mirada ingenua es incapaz de abordar los grandes retos que plantea, ya que no quiere ser consciente de las dificultades que entraña ni de los esfuerzos necesarios para afrontarla. Menos aún puede plantar cara a la mirada que quiere imponer -y que, de hecho, está logrando- la ultraderecha. Cuando Feijóo visita y admira públicamente a Meloni por su política migratoria, está aplaudiendo medidas que consisten, básicamente, en tratar a personas como mercancías que pueden trasladarse de un sitio u otro sin ningún cuidado y que, alguna vez, mala suerte, se malogran por el camino.

El elefante que dibuja constantemente la ultraderecha -con el apoyo cada vez más creciente de la derecha- es el que considera a los migrantes como un sobrante, un despojo. No mires la humanidad de sus caras, nos dicen. Son los que te robarán, violarán o asesinarán. Como si todo el sufrimiento que cargan les hubiera robado la naturaleza humana. Pueden ser golpeados, esclavizados o hundidos en el mar, no son como nosotros, repiten. Y se apresuran a dibujar las hechuras del monstruo. Todo sirve, incluidos los datos falsos o los vídeos manipulados.

La imagen de una serpiente nos provoca terror. Sabemos de su peligro potencial. Ante su presencia huimos o, según las circunstancias, tratamos de acabar con ella. Es una reacción intuitiva. ¿Hasta qué punto la asimilación de la inmigración como conflicto ha calado ya en nuestro pensamiento? Lleva tiempo formar una mirada. Destruirla, mucho más.

Se quiere imponer una visión que no reconoce al inmigrante, que niega su complejidad humana, aún más sus necesidades. Como mucho, se espera sumisión. Contrarrestar ese enfoque requiere algo más que criticar a los que dibujan paquidermos. Se necesita valentía e inversión. No hacerlo es aceptar que la compasión puede borrarse del discurso político, que esa es una mirada aceptable. Permitir que un elefante pisoteé nuestra convivencia y nuestro futuro.

#### FORO AGROBANK. AGROSOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL

#### LA PROVINCIA/DLP

El sector agrario de Canarias vive en un escenario apocalíptico, a pesar de que «comer se come cada día y casi tres veces». Su peso en el Producto Interior Bruto (PIB) pasó del 4,5% a casi un 2,5%. El camino hacia la soberanía alimentaria hoy parece una quimera, pero agricultores, ganaderos y pescadores no cejan en el empeño. Tienen claro que el esfuerzo debe centrarse en que Europa exija a la importación lo mismo que a la producción local, una administración ágil y un consumidor responsable. Es decir, hacer rentable al sector para que haya relevo generacional. Pero en este escenario, parece que hay un oasis: la acuicultura.

Es la conclusión del foro Planeta Agro. La voz del mundo rural: Agrosostenibilidad y economía azul: retos y oportunidades de la producción sostenible en el sector primario canario, celebrado en el salón Plataneras del Iberostar Heritage Grand Mencey, organizado por EL DÍA, cabecera de Prensa Ibérica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y AgroBank con la colaboración del Cabildo de Tenerife.

En su apertura, tras la bienvenida del director de EL DÍA, Joaquín Catalán, Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias -entidad presente en todos los municipios del Archipiélago-, resaltó el papel de la división especializada en el apoyo a la agroalimentación, un segmento «clave para la economía» hasta el punto que «este año aumentamos la inversión concedida un 8%, a casi 400 millones en lo que va de año y seguiremos estando muy cerca del sector». AgroBank cuenta con 39 oficinas en Canarias dedicadas al sector primario, «al que no podemos dejar de lado, por lo que es importante la apuesta por seguir creciendo de la mano».

Vino, plátano, piña y tomate centraron la mesa Agrosostenibilidad. Moderada por el periodista especializado en economía Moisés Álvarez Montero, intervinieron Juan Jesús Méndez, químico, enólogo, director de Bodegas Viñátigo y presidente de la Asociación de Viticultores y bodegueros de Canarias (Avibo), que gestiona la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias; Pablo Carmona, presidente de Frutas del Hierro SAT; Esther Domínguez, responsable del departamento técnico de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), y Gustavo Rodríguez, portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores (Fedex).

Entre los retos que afronta el sector, el caso del subsector vitivinícola es paradógico porque al tiempo de obtener el reconocimiento internacional de su producción -está presente en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, toda Europa, Japón, Hong-Kong, Maldivas...- «tenemos pendiente el mercado interior». En paralelo, se registra el de-



#### Al sector primario le urge que Europa aplique sus reglas a la importación

Productores y técnicos dibujan un escenario apocalíptico cuya salida requiere rentabilidad, modernización, relevo generacional y un consumidor responsable

clive de la viticultura canaria. Juan Jesús Méndez apuntó que la superficie cultivada pasó de casi 10.000 hectáreas a menos de 6.000 en una década y de producir menos de 4.000 kilos por hectárea a los 12.000 que registra Europa en la actualidad. El motivo principal: «La falta de rentabilidad económica» no incentiva el relevo generacional y sí el abandono-causada por el intenso cambio climático que padecen las Islas y la falta de saneamiento de un cultivo que tiene 82 variedades de uva, lo que hace de Canarias «un parque jurásico de uva y motivo del éxito mundial».

Ese cambio climático deriva en récord histórico en la producción de plátano canario, lo que le crea «una situación compleja en el mercado» por las importaciones de bananas en condiciones ventajosas. Esther Domínguez se refirió en este punto a la sostenibilidad necesaria y regulada por Europa que genera sobrecostes «que asume íntegramente el productor sin repercutirlo

en el precio final», frente a los competidores extraeuropeos -«a los que la UE no aplica las mismas normas de producción»- que venden a precios muy inferiores -sus costes



Manuel Afonso Director CaixaBank en Canarias

«En lo que va de año aumentamos la inversión concedida un 8%, casi 400 millones» lo permiten-en un mercado donde «el consumidor no tiene la conciencia ambiental tan desarrollada como en otros países de Europa».

Las plagas son otra contribución al desasosiego que vive el sector primario. Un ejemplo está en la piña tropical, que en Canarias concentra el 90% de la producción en El Hierro, donde el 80% de las parcelas están infectadas por virosis y donde se actúa -«tarde, pero ya estamos en ello», según Pablo Carmona- en una lucha «que llevará un tiempo», periodo en el que se produce un abandono que, «en tres años, ha reducido el rendimiento un 57%». A esa «falta de rentabilidad» se suma que «no conseguimos mano de obra».

El tomate es el primer subsector que «ha padecido la casi extinción». Gustavo Rodríguez lo aseguró antes de poner sobre la mesa otros desafíos que debe afrontar el sector primario, como la apuesta de Europa por la deslocalización de la producción y la lentitud de la administración pública, convertida en «un escollo importante» que motiva «pérdida de mercado, como la exportación de tomate a Reino Unido, donde Marruecos nos adelantó por todos lados». «Hay que tener un poco más de sensibilidad con el sector primario, la misma que nos pidieron por el confinamiento para que a nadie le faltara qué comer y beber», reflexionó. Pero la ecuación no está completa sin el consumidor, «que tiene un papel preponderante del que no está siendo consciente. La cesta de la compra no bajará a medio plazo».

«Hay que pedirles a Europa las mismas normas para europeos y extraeuropeos», incidió Juan Jesús Méndez, al tiempo que consideró un error «parar el avance» de la digitalización del campo. Defendió la implantación del cuaderno digital como «una oportunidad» por las ventajas que aporta y, de soslayo, citó la inteligencia artificial. Esther Domínguez aludió a las dificultades para investigar soluciones para el

#### FORO AGROBANK. AGROSOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA AZUL



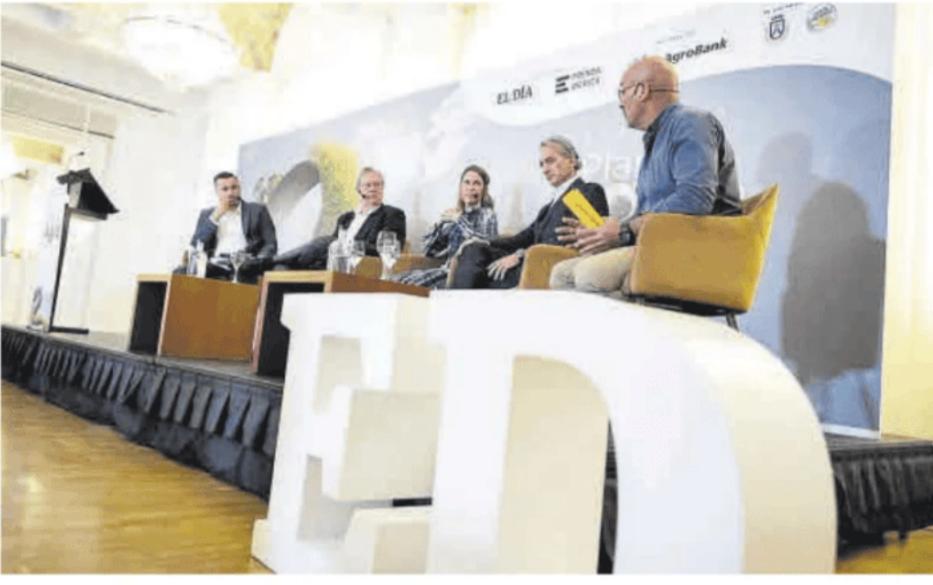

A la izquierda, la mesa de Agrosostenibilidad; arriba, la de acuicultura y pesca; a la derecha: Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank; Valentín González, consejero insular del Sector Primario; Joaquín Catalán, director de EL DÍA, y Carlos Delgado, gerente de EL DÍA y La Provincia. ANDRÉS GUTIÉRREZ



#### AgroBank acompaña al sector

«Queremos continuar liderando el impacto social positivo con nuestra actividad y, además, nos comprometemos a conseguir la neutralidad en huella de carbono en 2050». Lo explicó Gabriel Vázquez, director de AgroBank en Canarias. AgroBank surge para apoyar al sector primario adaptando servicios y productos al ritmo que lo requiere y lo acompaña en su transición ecológica con economía y asesoramiento. «El sector primario necesita estar subvencionado y AgroBank anticipa las ayudas porque entendemos las realidades de manera distinta». Y puso en valor el producto local: «Canarias no puede competir en volumen, lo tiene que



Gabriel Vázquez. A. G.

hacer en calidad. Lo estamos consiguiendo. Saquemos pecho de lo que somos. Tenemos futuro y estabilidad». | **J.A.M.** 

agro en Canarias y «la falta de un plan b», lo que le hizo concluir que «las prohibiciones van mucho más rápido que las soluciones». Pablo Carmona prefirió «mirar con lupa» la aplicación digital al campo, consideró que «la burocracia se está pasando sobremedida y causa costes añadidos a los pequeños productores» y reprochó que en Europa y España «legislan desde un despacho», en alusión a la prohibición discriminatoria de productos fitosanitarios.

«Hay 75 plagas reconocidas y en la cola se encuentran otras con las que la cifra llegará a 100», destacó Gustavo Rodríguez, quien sumó a los desafíos la falta de empleabilidad: «No hemos sabido trasladar que el agrícola es un empleo digno», introdujo.

En este punto, sostuvo que el sector primario «innova a velocidad de vértigo, aunque a Canarias llegará más tarde». Explicó que el agro usa el dron, el cuaderno digital, sensoriza el cultivo y emplea la

#### La sostenibilidad como eje

«Es fundamental trabajar con el sector agrario desde el respeto a la sostenibilidad», concepto que el consejero del Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, reivindica para todos los ámbitos de la gestión. En el caso de la agricultura, defendió «la aplicación de herramientas que permitan la producción segura, con un uso eficiente de recursos como el agua que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático». Defendió la actividad como «de capital importancia para nuestra economía» y enumeró acciones ejecutadas, en marcha y planificadas de la Administración insular para mejorar las prácticas, tanto agrícolas co-



Valentín González Évora. A. G.

mo en la pesca y la acuicultura. Valentín González clausuró el foro con su intervención. | J.A.M.

robótica, campo éste que Rodríguez señala «como alternativa a la falta de mano de obra y con un rendimiento superior». «Hay que apostar por la agricultura como empresa», sentenció Carmona.

#### Producir peces no es problema

Acuicultura y pesca fue el título de la segunda mesa del foro Planeta Agro, que contó con la participación de Fernando A. Martín-Mönkemöller Martín-Spilker, jefe del servicio de Estructuras Pesqueras de la Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias; Yasmina Sánchez, abogada del área de Planificación Territorial y Transición Ecológica en Gesplan; Agustín Espinosa, biólogo marino y técnico de la Unidad Orgánica de Pesca del Cabildo, y Gabriel Vázquez, director de AgroBank en Canarias.

El censo del subsector cuenta

con 1.450 pescadores profesionales, cuando llegaron a ser 25.000 hace varias décadas. En acuicultura son 950. La facturación es inversa: 30 millones de la pesca frente a 50 millones de los productores acuícolas. La perspectiva llama al optimismo de los acuicultores ya que Europa y España declararon esta actividad como sector estratégico. No depende de fenómenos meteorológicos y virus, porque se produce en el entorno natural (el mar). Su avance hace que el salmón, dorada, lubina y mejillón del supermercado proceda de la acuicultura, que producirá cerca de 36.000 toneladas en Canarias de aguí a 2030. Encima, el subsector necesita personal y la mano de obra es especializada y joven. El nubarrón más cercano se llama Marruecos, pero «de momento, no tenemos problemas».

Lo dijo Fernando Martín, mientras Yasmina Sánchez elogió el trabajo exhaustivo que dotó al subsector de un marco regulador -el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (Proac)- que incluye «reserva de suelo marino solo para la acuicultura, lo que le da nula incertidumbre a la hora de su implantación». Canarias cuenta con 30 zonas para explotaciones acuícolas, cinco de ellas en producción que hacen de las Islas el segundo productor de lubinas y el tercero de dorada en España. La sostenibilidad forma parte de esa regulación por «el consenso y gobernanza con las administraciones ambientales, territoriales y socioeconómicas». De hecho, el Proac establece tiempo de actividad de la explotación, límite productivo y 30 zonas de implantación, recordó.

Agustín Espinosa incidió en que la producción acuícola y pesquera canaria está casi al 50% -en Tenerife es del 20% frente al 80%-, con «beneficios mucho mayores» para los primeros. El biólogo aportó más datos: el 75% de las capturas pesqueras es de túnidos; la pesca aporta entre 300 y 400 empleos en 150 barcos, frente a los 90 de la única empresa acuícola de la Isla, que produce 800 toneladas de pescado al año frente a las 3.500 que captura la pesca artesanal. El técnico abogó por diversificar la producción, hoy centrada en dorada y lubina, apostando por el medregal, especies de seriola, moluscos y algas.

«La acuicultura es una actividad supercontrolada en el tema medioambiental», enfatizó Martín, quien espera que a finales de los años 30 «todas las zonas estén a disposición de los empresarios», si bien ahora se tramitan dos concesiones en Gran Canaria y una en Tenerife, que saldrán este año.

Como otros datos de interés, el debate aportó que «Canarias produce lubina XL de calidad» (Yasmina), que la industria de parques eólicos elige las zonas de reserva de la acuicultura para su implantación «porque son las mejores» (Yasmina) y que «la mejor instalación acuícola más moderna de Europa está en Tazacorte» por tecnología y sostenibilidad (Martín).

Foro de Movilidad en Gran Canaria | Apuesta por la innovación

## La renovación de la gratuidad de las guaguas en Canarias pende de un hilo

El Gobierno regional limitará la subvención a estudiantes, mayores y personas con discapacidad si no logra que se mantenga la gratuidad para todos los residentes

**Gretel Morales Lavandero** 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La gratuidad del transporte público canario está pendiente de la firma de un decreto ley que agilice el pago por parte del Gobierno central de los costes. El Gobierno de Canarias está a la espera de la aprobación de los presupuestos estatales -se prorroguen o no- , para dar a conocer la hoja de ruta definitiva de esta subvención, aunque ya adelanta que a principios del próximo año es probable que algunos usuarios volverán a pagar. «El Gobierno de España ya nos ha dicho que la gratuidad tuvo sentido en un momento dado de inflación disparada pero que a día de hoy tendremos que empezar a hablar de una gratuidad dirigida a determinados colectivos», expresó la directora general de Transportes, María Fernández en el 'V Foro de Movilidad de Canarias: la movilidad basada en los datos y la innovación'.

Existen dos escenarios; si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante habría que negociar una nueva partida para el transporte. Sin embargo, si el Gobierno central no consigue la mayoría necesaria se prorrogará los 81 millones de euros acordados, y se mantendrá la gratuidad ya sea dirigida a colectivos sociales o total. «Ahí estamos en manos del Gobierno de España», aseguró. «Necesitamos un apoyo hasta consolidar esas conexiones de guagua, y entonces estaríamos totalmente de acuerdo en que siga esa bonificación para el residente canario, para hacerlo también más asequible para las personas que en tal caso tengan que empezar a pagar la guagua», expresó Fernández. Y es que la iniciativa ha salido más cara de lo pensado. Por ello, el Gobierno regional solicita al Ministerio de Transporte el abono de 140 millones de euros, la cifra real del coste, cuya diferencia han pagado los cabildos.

En este sentido, Guillermo Fernández, director financiero de Global consideró ayer que esta medida se ejecutó de «forma apresurada», ya que las compañías de transporte no tenían la infraestructura necesaria para acoger el incremento de usuarios. «Pedimos que acompañen las políticas con la financiación acorde porque si no sufren los operadores, y en última instancia los clientes», apuntó Fernández. Fernández afirmó que en Gran Canaria fue un reto adaptar el servicio sin la flota o los conductores suficientes. La compañía transportó a 47 millones de personas el pasado año y junto a los datos de Guaguas Municipales la cifra asciende casi a los 100 millones de usuarios.



El consejero de Movilidad, Pablo Rodríguez, durante la inauguración del 'V Foro de Movilidad de Canarias'. LP/DLP

## El sector público busca mejorar la movilidad con el apoyo empresarial

El Ejecutivo pretende echar manos del big data «para gobernar con precisión», renovar el transporte y reducir las emisiones

G.M.L.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El sector público busca afianzar sus alianzas con el privado para mejorar la movilidad sostenible en Canarias. «Yo siempre me he declarado una propiciadora de la coordinación público-privada y creo que tenemos que aprovecharnos de la red de datos para gobernar con precisión», reflejó la directora de Transporte, María Fernández, en el marco del 'Foro de Movilidad de Canarias'.

El encuentro contó con la participación del consejero del Cabildo de Gran Canaria, Julio Rodríguez; la vicedirectora de Faconauto, Yara de León; el director financiero de Global, Guillermo Martín; la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melían y la directora general de Transportes, María Fernández. Los ponentes pusieron sobre la mesa el futuro del transporte isleño desde un punto de vista innovador y poniendo el foco en la ley de Movilidad Sostenible que está redactando el ejecutivo.

Por ello, Canarias como referente en big data en el sector del transporte es una aspiración en la que quieren trabajar desde el Gobierno con el sector privado. El objetivo es claro: buscar la eficiencia y sostenibilidad y, para ello, hay que partir de una base tan simple como desentrañar cómo funciona la movilidad isleña. Julio Rodríguez confirmó que la administración tiene que hacer un «esfuerzo» para comenzar a recopilar información para mejorar las carreteras. «En 2007 se realizaban unas encuestas que te daban una imagen muy clara de cómo se movía la gente en España y ahora eso se ha perdido», lamentó.

Una treintena de colectivos aportan su visión de la futura ley de Movilidad Sostenible

De León tendió la mano al asegurar que desde la asociación de concesionarios oficiales en España (Faconauto) cuentan con una gran cantidad de datos que pueden ayudar al servicio público a tomar decisiones. «No solo estamos aquí para pedir subvenciones sino también para aportar soluciones porque tenemos la tecnología adecuada y la capacidad para salvar los obstáculos», apuntó.

La vicepresidenta de los conce-

sionarios recordó al respecto que Canarias es la segunda comunidad autónoma con el parque móvil más antiguo de España, lo que desencadena más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y carreteras más inseguras. «Nosotros presentamos un plan de incentivos a la automoción sin discriminar el tipo de combustión del vehículo porque no todo el mundo puede permitirse un coche eléctrico», añadió. Aunque apuntó que la renovación de los vehículos de cero emisiones debe ser una de las medidas prioritarias para la reducción de contaminantes.

La próxima ley de Movilidad Sostenible está actualmente en negociaciones con los 90 agentes identificados del sector del transporte para redactar un borrador consensuado. Un documento que María Fernández espera que sea aprobado en el Parlamento de Canarias por unanimidad, como lo fue la Ley del Transporte por Carretera a principios de este mes. «La estrategia de movilidad sostenible ya ha pasado por una fase previa de participación ciudadana donde más de 35 colectivos hicieron sus aportaciones, en concreto, el 51% de estos planteó objeciones a los objetivos planteados», detalló la directora de Transportes.

#### El Consejo de Ministros eleva el crecimiento desde 2,4% al 2,7% este año

La revisión al alza del PIB publicada por el INE lleva a Economía a corregir sus estimaciones hasta 2027

R.M.S.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció ayer que el Consejo de Ministros de hoy aprobará una nueva actualización de las previsiones macroeconómicas para los próximos tres años. Para 2024, el ministro adelantó que la previsión de crecimiento se revisará tres décimas al alza, desde el 2,4% al 2,7%.

Cuerpo, en declaraciones a Telecinco, destacó que en los últimos meses se ha producido «un ajuste al alza continuo» de las previsiones para la economía española «por parte de absolutamente todos los analistas domésticos e internacionales».

«Nosotros vamos a ir en línea de lo que están haciendo los expertos y vamos efectivamente a actualizar al alza nuestras previsiones para los próximos tres años y lo haremos el día de mañana». afirmó el titular de Economía. El Consejo de Ministros prevé aprobar el nuevo cuadro macroeconómico hoy, en pleno proceso de elaboración del proyecto de Presupuestos del Estado para 2025 y del Plan fiscal estructural a medio plazo 2025-2028 que el Gobierno prevé presentar a la Comisión Europea antes del próximo 15 de octubre.

#### Correcciones al alza

En su Informe de Situación de la Economía Española 2024, presentado en el Consejo de Ministros de 16 de julio, el Ministerio de Economía ya corrigió al alza sus previsiones, hasta situarlas en el 2,4% para 2024 y el 2,2%, el 2% y el 2% para cada uno de los tres años siguientes, hasta 2027.

Desde entonces, se ha sucedido algunos eventos estadísticos relevantes. A finales de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifró en el 0,8% el avance del crecimiento del segundo trimestre del año (una tasa que sorprendió al alza a buena parte de los analistas).

Además, los nuevos datos del INE corrigen el patrón de crecimiento, con un impulso del gasto público y de las exportaciones algo mayor de lo que se había estimado para 2023 y con una mayor caída de la formación bruta de capital (inversión).

#### Interior retrasa el registro de viajeros tras la presión del sector turístico

Retrasado a diciembre la obligación de los hoteleros de trasladar los datos en 24 horas

Dalia Guerra/ Sara Ledo

Dos meses más tendrán de plazo hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos para adaptarse al nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior. Después de semanas de presiones, en las que el sector turístico anticipaba el «caos», el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha retrasado del 1 de octubre al 2 de diciembre la obligación de estas empresas a recabar y comunicar una serie de información sobre los viajeros que va más allá de lo que aparece en los documentos oficiales necesarios hasta ahora (DNI y pasaporte), como la forma de pago, el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil y fijo o el domicilio.

La medida pese al retraso no contenta al sector que se ha unido contra el real decreto 933/2021 afecta a todas actividades de hospedaje pero también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales. El sector critica que se convierten en una suerte de policía turística para Interior. Se les reclama datos que bordean, aseguran, la ilegalidad. La Mesa del Turismo -que reúne a un centenar de profesionales y empresas vinculadas a esta actividad en España- y la Confederación Española de Agencias de Viajes -en la que se integra la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Touroperadores- se unieron ayer al clamor de las patronales.

El objetivo con el que el Gobierno central promueve esta normativa -aprobada en 2021, pero cuya aplicación se ha ido retrasando ante las quejas del sector- es luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo, pero las empresas aseguran que su cumplimiento es imposible y que restará competitividad al destino.

Para la Mesa del Turismo, que insiste en reclamar su suspensión, lucha contra la delincuencia no es argumento suficiente para exigir a golpe de decreto un registro que va mucho más allá de lo que se hacía hasta ahora.

«Nos exigen preguntar cosas tan ridículas como el grado de parentesco que tienen las personas (en el caso de que alguno sea menor de edad) que se van a alojar en una habitación. A nadie le interesa o no debería interesarle esto porque atenta contra la intimidad de las personas», afirma en un comunicado el presidente de la Confederación Española de

Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal.

Además, todos esos datos se deben volcar a una plataforma habilitada por Interior que hasta ayer no estaba operativa. No cumplir esta obligación conlleva sanciones de entre 100 y 30.000 euros.

¿Cuáles son los datos se exi-

gen? El Real Decreto 933/2021 establece en su Anexo que los establecimientos que ejerzan una actividad de hospedaje tendrán que registrar una veintena de datos personales de los viajeros así como de la forma de pago. Además del nombre completo, deberá aparecer su sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento y lugar de residencia habitual, donde debe constar la dirección completa, la localidad y el país. El huésped también debe proporcionar su teléfono fijo, su móvil y su correo electrónico. En la comunicación debe constar el número de viajeros de la reserva y su relación de parentesco, aunque el Real Decreto especifica que será en el caso de que alguno sea menor de edad. Asimismo, entre los datos que los alojamientos deberán trasladar a Interior están algunos vinculados al abono del precio de la habitación: qué tipo de pago se utilizó (si fue efectivo, a través de una tarjeta de crédito, una plataforma de pago o una transferencia). También se deberá identificar el medio de pago y anotar qué tipo de tarjeta se usó y su número, el IBAN de la cuenta bancaria o la solución de pago móvil. La fecha en la que se realizó el pago, el titular y la fecha de caducidad de la tarjeta son también aspectos que deberán registrarse a partir de ahora. Una recopilación minuciosa de datos que el sector alojativo asegura que puede abocar a miles de empresas en un caos administrativo y emponzoñar el momento del check in con largas colas y esperas. Además de la incertidumbre de no saber si serán multadas cuando no puedan cumplir con lo que se requiere.

► ¿A qué sanciones se enfrentan? Multas de entre 601 y 30.000 euros. La nueva normativa establece que el régimen sancionador que se aplicará es el establecido por la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. De esta manera el Real Decreto estipula como infracciones graves «la carencia de los registros documentales previstos» así como «la omisión de las comunicaciones obligatorias».



Los incumplidores se enfrentan a sanciones que van desde los 601 hasta los 30.000 euros

> Los hospedajes deben recabar la caducidad de las tarjetas de crédito o el IBAN de la cuenta

También se podrá sancionar a las empresas o profesionales del sector, aunque de manera leve, por las «irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros previstos» o por «la realización de las comunicaciones obligatorias fuera del plazo establecido». Y, ¿cuál es este plazo? Hoteles, campings, viviendas va-

cacionales o touroperadores tienen solo 24 horas para trasladar a las autoridades competentes la información recabada de los viajeros una vez se ha realizado la reserva o comiencen los servicios contratados. El texto no establece diferencias respecto a las sanciones en el caso de que se trate de una empresa o un pequeño propietario, por lo que de haber un incumplimiento las cuantías serán las mismas para todos. Las comunicaciones de los datos recopilados se harán por procedimientos telemáticos. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó ayer de que el periodo de adaptación de la aplicación Ses. Hospedajes - la que se usará para informar de los datos- se amplía hasta el 2 de diciembre. Interior aduce razones técnicas a esta decisión, para poder facilitar la interconexión y la transmisión de los datos de los establecimientos ubicados en las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía propios, como es el caso de Canarias.

▶ Dudas legales. Tanto la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) presidida por Jorge Marichal, también al frente de la patronal tinerfeña- como la Mesa del Turismo han alertado de que existe un elevado riesgo de que, ante la cantidad de datos personales e información sensible, el registro pueda entrar en colisión con la Ley de Protección de Datos. Además, la Cehat va más allá y asegura que podría entrar en conflicto con la directiva europea de pagos seguros y con la normativa europea de protección de datos personales. Tanto la Comisión Europea como el TJUE, en la Sentencia C-817/19, ya han señalado que las medidas que comprenden un tratamiento masivo de datos -como el que pretende el Real Decreto para el registro de viajeros- vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad.

► Moratoria. Ante las quejas generalizadas -además de las españolas se han sumado las patronales europeas que también son contrarias a su aplicación- se pide la suspensión del registro, una revocación del Real Decreto o al menos una nueva moratoria que retrase su entrada en vigor para sentarse a escuchar al sector. Por su parte, el Ministerio del Interior defiende que ha tenido «una interlocución constante» con los representantes del sector y los emplaza a una nueva reunión el próximo 4 de octubre.

## Las empresas tendrán un bonus a partir de 2025 si rebajan la siniestralidad

El Gobierno estima que las ayudas costarán entre 20 y 40 millones anuales \* La medida la implantó Zapatero, Sánchez la suspendió y ahora la recupera

**Gabriel Ubieto** 

Las empresas que reduzcan el número y gravedad de sus accidentes laborales podrán acceder a bonificaciones de hasta el 8% en las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por sus trabajadores. Alrededor de dos trabajadores mueren cada día en el trabajo en España, ratio que permanece con escasas variaciones desde hace años y que esta medida busca doblegar. La misma entrará en vigor a principios de 2025 y es una de las patas de la última reforma de las pensiones acordada con patronal y sindicatos, rubricada la semana pasada por Pedro Sánchez en los jardines de la Moncloa y parte de ella será remitida próximamente al Congreso para su trámite.

La recuperación de las ayudas para incentivar a las compañías a reducir su siniestralidad, una medida que ya estuvo en vigor durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, no obstante, no deberá ser aprobada por la cámara parlamentaria, ya que será validada por el Ejecutivo vía reglamento. Este se remitirá a audiencia pública para iniciar así sus trámites próximamente.

El coste de las ayudas que estima el Gobierno oscila entre los 20 y los 40 millones de euros anuales, según fuentes del ministerio liderado por Elma Saiz, y confían en que incentive buenas prácticas empresariales y disminuya los índices de siniestralidad.

En 2023, en toda España, se registraron un total de 624.911 accidentes laborales que causaron baja médica, entre los que destacan 4.706 accidentes graves y 721 mortales, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo. Si el foco se pone sobre Canarias, en el pasado año resgistró 53.884 accidentes de trabajo lo que supone un aumento de 9,4% respecto a 2022, de ellos 149 graves o muy graves y 19 mortales.

A partir del primer trimestre de 2025 volverá a entrar en vigor una medida ya tuvo su recorrido hace unos años. La introdujo Zapatero en 2010 y en sus inicios representó un gasto de algo más de 20 millones de euros, que posteriormente escaló hasta una media de 40 millones anuales. En 2017, el PP la reformó para «agilizar y simplificar» el reconocimiento y reparto de las ayudas, lo que disparó el gasto hasta los 155,2 millones de euros y del mismo se beneficiaron 123.182 empresas. En base a este argumento, Pedro Sánchez, al poco de ganarle la moción de censura a Mariano Rajoy en la que sería su primera legislatura en solitario, suspendió en 2019 esta bonificación, que recupera ahora en un



Apertura de zanjas en la autovía de Las Palmas de Gran Canaria. | JUAN CARLOS CASTRO

Las mejoras en los accidentes laborales podrán ir asociadas a una reducción de cuotas

formato similar al original.

Ahora el Ejecutivo creará un sistema de calificaciones que irá de la A a la D, siendo A la empresa más segura y D la menos. Cada empresa la encuadrará en uno u otro nivel en función del número de siniestros y enfermedades profesionales que registre. Si de un año a otro mejora su calificación, tendrá una reducción de cuotas del 4%; si está en su categoría máxima y la mantiene, de un 8%.

No regirá la misma vara de medir para todos los sectores, entendiendo que ciertas actividades son más propensas a accidentes que otras.

Desde parte de la oposición no se ha visto con buenos ojos esta medida. Grupos como ERC criti-

#### Trabajo para las mutuas

La Seguridad Social pretende habilitar a las mutuas a dar tratamiento, pruebas y diagnóstico de trabajadores que, por ejemplo, se rompan una pierna en su tiempo libre. Si bien el alta y la baja seguirá dependiendo del facultativo de la pública. Su argumento es que ello desatascará las listas de espera en la sanidad pública y acelerará las recuperaciones, en beneficio del trabajador y de la empresa. Si bien parte de los grupos ven en ello el riesgo de acelerar tratamientos no en pos del interés médico, sino económico. Ahora la Seguridad Social debe ir firmando los distintos protocolos de colaboración con las mutuas y hacia finales de año y principios del siguiente podría estar en vigor la medida.

caron que se pretenda dar dinero público a las compañías por lo que consideran es una de sus obligaciones básicas contemplada en la ley de prevención de riesgos laborales que toda empresa debe cumplir, como es velar por la seguridad de todos sus empleados.

No obstante, esta parte de la reforma no necesita el permiso del Congreso y saldrá adelante vía reglamento. Las cuestiones relativas a jubilación activa y parcial sí que precisarán de un voto favorable en la cámara, donde, por el momento, el Ejecutivo todavía no ha iniciado sus trámites.

Las medidas de la reforma que más recelo generan en los partidos del bloque de la investidura son aquellas que no se tramitarán vía Congreso, ya que pueden ser aprobadas por vía reglamentaria u orden ministerial.

Es el caso del bonus de siniestralidad y el del refuerzo del rol de las mutuas en el tratamiento de los accidentes de origen traumatológico, con lo que se espera desatascar las lista de espera de la sanidad pública y acelerará las recuperaciones, sostienen desde la Seguridad Social.

#### Inditex trae a España el 'live streaming' de Zara tras su éxito en China

La compañía fundada por Amancio Ortega escala en el 'ranking' de reputación empresarial

**Europa Press** 

MADRID

Inditex lanzará mañana el *live* streaming de Zara en España con una sesión protagonizada por las modelos Cindy Crawford y su hija, Kaia Gerber, que estará dirigida por David Lowery, según informa la compañía en su página web. Tras la buena acogida en China, donde aterrizó en 2023, el grupo fundado por Amancio Ortega lanza esta experiencia en España, mercado al que se sumarán también otros como Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido. El live streaming consiste en retransmisiones en directo de unas cinco horas de duración, que incluyen pasarelas, recorridos por el probador y el área de maquillaje. Este método de venta tiene un peso considerable en las ventas por comercio electrónico en China.

Inditex alcanzó unas ventas de 2.655 millones de euros en España durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 -entre el 1 de febrero y el 31 de julio-, lo que supone un alza del 9,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. De esta forma, las ventas en el mercado español suponen el 14,7% del total del grupo, con lo que avanzan tres décimas respecto a un año antes, cuando la facturación en España representaba el 14,4% del total.

«Seguimos viendo oportunidades de crecimiento rentable en España», subrayó el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, en la presentación de resultados, con un beneficio neto de 2.768 millones de euros durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2024-2025 -entre el 1 de febrero y el 31 de julio-, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo de un año antes, mientras que las ventas crecieron un 7,2%, hasta 18.065 millones de euros.

Ayer se supo, además, que Inditex ha ascendido del sexto al cuarto puesto en el ranking nacional de reputación empresarial, mientras que Teléfonica repite en quinta posición. Banco Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International e Iberdrola completan el top ten de compañías que tienen una buena percepción entre el público, que lideran Fundación la Caixa, El Corte Inglés y CaixaBank.

Hombre madrugador y de costumbres, el presidente de la Generalitat afronta esta entrevista cuando casi no ha asomado la luz del día. Junto a un humeante vaso de té verde, mide cada una de sus palabras al repasar todas las carpetas que tiene abiertas: la financiación para Cataluña, con la que se muestra taxativo: «El PSC es un partido que cumple sus acuerdos». Y arremete contra el modelo del PP: «Desmontan políticas públicas».

#### Salvador Illa

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT CATALANA

## «Cataluña no va a financiar las rebajas fiscales de los demás territorios»

Albert Sáez/ Júlia Regué

El presidente catalán, Salvador Illa (La Roca del Vallés, 1966), recibe a El Periódico, del mismo grupo editor de LA PROVIN-CIA/DLP, en el Palacio de la Generalitat poniendo en valor los acuerdos de investidura que le han llevado al cargo. Pero mide cada una de sus palabras al repasar todas las carpetas que tiene abiertas. Defiende la «financiación singular» para Cataluña como una forma de generar «prosperidad compartida» en contraposición a las autonomías que emplean el dumping fiscal. Y advierte: «Cataluña no va a financiar las rebajas fiscales de los demás».

¿Ya le ha tomado las medidas al Palacio de la Generalitat?

Poco a poco, pero ya estamos asentados como Govern y desplegando las políticas a las que me comprometí.

El presidente del Parlament, Josep Rull, expresaba hace poco el malestar por la dificultad de aplicar la ley de amnistía. ¿Comparte este sentimiento?

Me he manifestado reiteradamente a favor de la aplicación ágil y sin subterfugios de la ley de amnistía, expresando mi respeto por el poder judicial, pero pidiéndole que respete las decisiones del poder legislativo. Es una ley que ha sido aprobada por una mayoría en el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, pido respeto para esta decisión y que se aplique cuanto antes. Será beneficioso para todos.

La amnistía, desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, ¿es la principal dificultad para que el Gobierno y Govern puedan tener las mayorías que necesitan?

No. Creo que para cualquier observador objetivo de la realidad ha quedado clara la voluntad de mi grupo político y de todos los otros que la apoyaron, de resolver esta cuestión. No creo que nadie pueda tener nada que decir respecto a la actuación que hemos tenido.

Junts votó en contra de la mayoría del Gobierno y esta semana se vuelve a votar el techo de gasto en el Congreso. ¿Cree que es posible llegar a un acuerdo a pesar de las dificultades con la aplicación de la ley de amnistía?

Lo que tiene que hacer el poder judicial es aplicarla. No tengo



Salvador Illa, delante del Palacio de la Generalitat, en Barcelona. | FERRAN NADEU

ninguna duda de que terminará pasando. Sobre las votaciones, veo una legislatura sólida tanto en España como en Cataluña, con acuerdos públicos. Pido [a los partidos] que antepongan siempre los intereses de los ciudadanos a las necesidades partidistas. Me ha sorprendido mucho ver a Junts votando junto al PP y a Vox para no dar ni trámite parlamentario a poder discutir cómo regular el alquiler de temporada.

¿El traspaso de competencias en inmigración podría desbloquear esta situación?

Me consta que se está trabajando en ello. Tiene sentido estudiar que una parte de las competencias recaigan en la Generalitat por proximidad, pero esto se tiene que discutir. No tengo ningún inconveniente si no perdemos de vista que las políticas de inmigración son políticas de matriz europea.

En la Fiesta de la Rosa del PSC, este pasado domingo, reiteró su compromiso con la financiación singular para Cataluña. ¿Cuál es el calendario?

El que acordamos en los acuerdos de investidura. Esta no es una cuestión que se pueda resolver en un mes, pero tenemos que ir avanzando. Cumpliremos. El PSC es un partido que cumple sus acuerdos.

¿Es posible avanzar en una nueva financiación para Cataluña con la actitud de los gobiernos autonómicos del PP, especialmente con el de Isabel Díaz Ayuso en Madrid?

Hay una confrontación entre dos modelos. Uno que pretende generar prosperidad sin compartirla y que los que tienen más recursos, cada vez tengan más, por «El modelo del PP genera prosperidad sin compartirla y que los que tienen más tengan más»

Pido al Poder Judicial respeto para la ley de amnistía que aprobó el Congreso» eso bajan impuestos y desmontan políticas públicas que son esenciales, que es el del PP. El nuestro es la generación de prosperidad compartida, con un modelo fiscal que permita asegurar los recursos necesarios para poder prestar los servicios públicos con todas las garantías y con criterios de excelencia en sanidad, educación y servicios sociales.

Los intereses de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana, en materia de financiación, no son los mismos. ¿Ve posible avanzar en una negociación en la que el PP no sea un bloque unido?

Este bloque no actúa como tal, hay situaciones e intereses diferentes. Lo que a mí me parece necesario es que tengamos una conversación civilizada en materia de financiación, porque veo mucho ruido y un lenguaje casi provocador. Nosotros hemos presentado cuál es nuestra propuesta, que es el acuerdo con Esquerra Republicana, y no va contra nadie, va a favor de todo el mundo.

Hay dirigentes del PSOE que también han mostrado cierto malestar. ¿Qué le dice a los militantes y votantes socialistas que están inquietos por esta cuestión?

Que se tienen que abordar los problemas y que el Gobierno de Pedro Sánchez aborda uno pendiente de resolver, que es la financiación autonómica. Hasta ahora, se ha podido ir posponiendo porque [Sánchez] ha inyectado mucho dinero en las comunidades autónomas. Ahora se tiene que abordar. Cataluña ha sido y seguirá estando siempre solidaria. Nosotros hemos defendido que haya el mismo nivel de prestación de servicios públicos, eso sí, también la misma presión fiscal en el conjunto de España.

#### ¿Cómo se concreta esta solidaridad?

Algunos decían que Cataluña no era solidaria y, de golpe, resulta que ahora se pone todo en riesgo. Es una contradicción que nos tendría que hacer ver que una de las cosas que tenemos que pedir en el nuevo modelo de financiación es que haya transparencia. La solidaridad se concreta en que cualquier ciudadano, viva donde viva de España, tenga el mismo acceso y el mismo derecho a las políticas públicas, sanitarias y educativas. Eso sí, que su comunidad autónoma no baje impuestos y pretenda que el resto, con nuestras aportaciones, la financiemos para que algunas capas de la sociedad que tienen dinero cada vez tengan más. ¿Pero esto qué es? Esto no es solidaridad, esto es pedir al resto de los territorios de España que financiemos las rebajas fiscales que benefician a unos po-COS.

#### ¿Cuándo empezará la ronda de encuentros con presidentes autonómicos?

Durante todo el año 2025 lo haré de una forma metódica y constante, creo que es necesario y positivo. Quiero escuchar y explicarme al resto de España.

#### Presupuestos Generales del Estado

## El PSOE da casi por perdido el voto sobre el techo de gasto y culpa al PP

Los socialistas admiten que las posibilidades de atraer a Junts son pocas, pero culpan al PP

Juan Ruiz Sierra

El PSOE ya da prácticamente por perdida la importante votación del jueves, cuando el Gobierno volverá a someter ante el Congreso la senda de estabilidad y el techo de gasto, un paso previo indispensable para los Presupuestos del año que viene. El motivo de su pesimismo, como casi todo en esta legislatura, se encuentra en Junts, un partido que se ha alejado de Pedro Sánchez desde la investidura de Salvador Illa y la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont. Ante estos poco esperanzadores augurios, los socialistas, siempre cuidadosos a la hora de no sublevar a los posconvergentes, se esfuerzan ahora en trasladar al PP la responsabilidad de lo que ocurra.

«Si el señor [Alberto Núñez] Feijóo vota en contra, es probable que el Gobierno pierda la votación», admitió ayer la portavoz del PSOE, Esther Peña, insistiendo en la idea de que su partido y la Moncloa no deja de lanzar durante los últimos días: si la senda de estabilidad vuelve a ser tumbada, como ocurrió el pasado julio con el voto en contra del PP, Vox y Junts, los Presupuestos se tendrán que elaborar con la senda anterior, que daba para los próximos años casi 12.000 millones de

euros menos para comunidades y ayuntamientos.

«Me quiero dirigir a los presidentes y alcaldes del PP, pero también a los ciudadanos que votaron a esta opción. ¿Van a permitir que comunidades y ayuntamientos pierdan 12.000 millones de euros solo para que Feijóo gane una votación?», continuó Peña.

#### Reunión en Suiza

Mientras tanto, con Junts, admiten fuentes de la dirección del PSOE, no hay ninguna «negociación» en marcha. Tan solo «conversaciones».

Una delegación del PSOE se reunió el viernes pasado en Suiza con Puigdemont, pero el encuentro no fue para nada fructífero, según coinciden socialistas y posconvergentes. Vino a confirmar el mal estado por el que pasan las relaciones entre los dos partidos.

Pero ni el Gobierno ni el PSOE quieren poner el foco en el partido de Puigdemont, cuyo concurso, vía apoyo o abstención, resulta indispensable dada la composición del Congreso. Todos los mensajes se dirigen a culpar a Feijóo. Dos importantes ministros socialistas orientaron también hacia el PP toda la responsabilidad por no aprobarse una nueva senda de estabilidad. Tanto el titular de Transformación Digital, Óscar López, como el ministro de

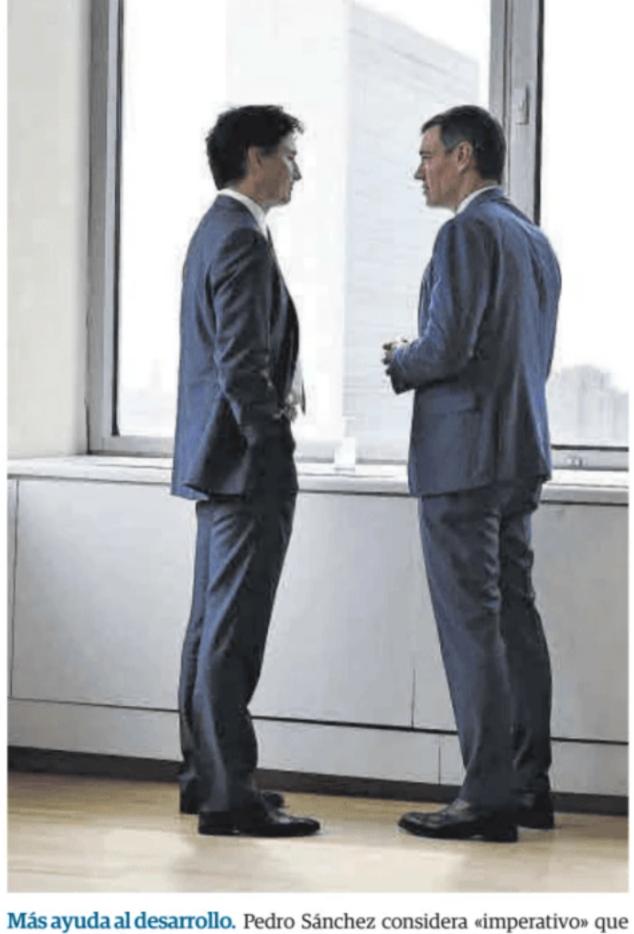

Más ayuda al desarrollo. Pedro Sánchez considera «imperativo» que se acometan reformas en el ámbito internacional para aumentar ya la financiación al desarrollo. Lanzó este mensaje en la reunión que organizó el canciller alemán, Olaf Scholz, con varios líderes para analizar diversos asuntos que debaten en la Cumbre del Futuro de la ONU.

Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, cuestionaron la oposición «destructiva» del líder del PP porque priorizaría una derrota parlamentaria del Ejecutivo a dotar de más recursos a los territorios donde gobiernan sus barones. Se trataría de más de 12.000 millones de euros menos para gastar en dos ejercicios, como vienen advirtiendo los socialistas.

«Resulta absolutamente inconcebible que el PP quiera votar un recorte», lamentó Bolaños ayer por la mañana para concluir que a Feijóo no le «importa perjudicar a los ciudadanos si con ello intenta boicotear la acción del Gobierno».

#### Investigación

#### La 'declaración' de Pedro Sánchez ante el juez Peinado: «Es mi esposa»

El presidente se acoge a su derecho a no declarar en la investigación a Begoña Gómez

#### C. Gallardo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogió ante el juez Juan Carlos Peinado a su derecho a no declarar en relación a su mujer, Begoña Gómez, previsto en el artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal. «Es mi esposa», se escucha decir a Pedro Sánchez en el audio de la declaración, al que ha tenido acceso este diario.

Lo primero que hace el titular del Juzgado de Instrucción número 41 es preguntar
al presidente del Gobierno
su nombre y dos apellidos.
Después, el juez le explica
que está allí para practicar
una diligencia judicial y tomarle declaración. Añade
que en el procedimiento hay
tres personas que tienen la
condición de investigadas y
le pregunta si con alguna de
ellas tiene usted algún tipo
de relación.

«La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández -añade el juez Peinado-. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco amistad o enemistad?». A lo que el presidente responde sucintamente: «Es mi esposa», y el juez le da las gracias.

Seguidamente, le pregunta si tiene alguna relación, de parentesco o amistad con el empresario Juan Carlos Barrabés, y Sánchez contesta simplemente «no». Preguntado por el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, Sánchez dice que «tampoco».

Una vez solventada esta primera pregunta, el juez Peinado le pregunta al presidente del Gobierno que como ha manifestado que «una de las investigadas es su esposa», si está dispensado de declarar cualquier cosa que pudiera perjudicarle. «Señoría, me acojo la dispensa del artículo 416», responde Sánchez, a lo que el juez insiste: «¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se pudieran haber formulado?».

También lo hace Sánchez, repitiendo que desea acogerse «al derecho que viene recogido la ley».

–«Pues muchísimas gracias, se da por concluida la diligencia», concluye el juez .

#### Bilaterales en la Moncloa

## Ayuso se justifica ante los barones por el plantón a Sánchez que promovió

La presidenta dice que quería subrayar el «blanqueamiento» de la financiación singular

#### Pilar Santos

Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra ayer ante el comité ejecutivo nacional, que reúne a los altos cargos y los presidentes autonómicos de todo el PP, para justificar sus mensajes políticos de estos últimos días. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, en varias intervenciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid advirtió a sus compañeros de que, si acudían a la ronda de bilaterales en la Moncloa que Pedro Sánchez había anunciado, tenían que ir con cuidado para no caer en sus «trampas». Ayuso alertó de que el jefe del Ejecutivo los iba a intentar «sobornar» con la financiación autonómica y una posible quita de la deuda con el Estado. La política madrileña llegó incluso a promover un plantón a Sánchez, una idea que ninguno de sus compañeros secundó. Tampoco Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, ayer, según varios testigos, la presidenta intentó justificar su posición y aseguró ante los barones que su inten-



Isabel Díaz Ayuso, ayer.

ción no había querido ser la de «poner deberes», sino denunciar que Sánchez, con las bilaterales, quiere «blanquear» la financiación singular prometida a Catalunya y también «quitar autoridad a Feijóo», en el sentido de que no le pide opinión sobre financiación ni sobre nada.

La líder madrileña no tuvo éxito con su idea del plantón porque todos los presidentes autonómicos, incluido el jefe de filas, han ido blandiendo estos días el «respeto institucional» para atender la invitación de Sánchez.

Ayer, Ayuso llevaba escrito en varias hojas lo que quería decir. No fue un comentario improvisado. Sabía que sus advertencias sobre las «trampas» habían sentado mal a algunos en el partido. Dos barones coincidieron en que fue una muestra de altanería por su parte, como si todos fueran «sobornables menos ella».

#### Comité ejecutivo de los conservadores

#### Feijóo presentará a los empresarios y sindicatos la ley de conciliación del PP

El líder popular plantea que no sea obligatorio que el permiso del padre sea justo al nacer el hijo

#### Pilar Santos/Paloma Esteban

Alberto Núñez Feijóo anunció ayer que en las próximas semanas hará una ronda de reuniones con sindicatos y empresarios para presentarles la ley de conciliación que el PP está elaborando. El líder de los populares lo dijo ante el comité ejecutivo nacional de su partido, que reúne a los principales cargos y los barones autonómicos. Hubo importantes ausencias esta vez por razones de agenda: faltaron al encuentro, que incluye también almuerzo, Juanma Moreno (presidente de Andalucía), Alfonso Rueda (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón).

Moreno y Rueda se vieron el viernes en la Moncloa con el presidente, Pedro Sánchez, en la ronda que el jefe del Ejecutivo ha empezado con los presidentes autonómicos.

Los conservadores van a registrar la nueva norma de conciliación en el Congreso en las próximas semanas y, en ese marco, quieren comentarla primero con los agentes sociales para intentar buscar su apoyo. Feijóo ya anunció la semana pasada que la nueva ley incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles de O a 3 años y planteará que el 50% lo financie el Estado, con 2.000 millones de euros, y el otro 50%, las comunidades autónomas.

Feijóo apuntó que no está de acuerdo en que, con la actual ley, haya unas semanas (las seis primeras en concreto) que el padre está obligado a hacer justo cuando nace el niño. «El PP no va a meterse en cómo se lo reparten madres y padres, tendrán libertad para utilizarlo en el primer año del bebé», afirmó. El líder de los populares defiende que la pareja se distribuya las semanas como quiera para la mejor dinámica familiar, dependiendo de las necesidades del hogar.

En el Gobierno desdeñan esta preocupación de Feijóo por la conciliación, cuando en 2019, con Pablo Casado como jefe de los populares, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley del Gobierno de Sánchez que equiparaba progresivamente los permisos porque consideró que lo hizo por decreto ley (por la vía de urgencia), para aprovecharse electoralmente de la medida, aprobada justo antes de las elecciones generales de aquel mes de abril.

En su discurso, de unos 16 minutos, Feijóo también habló de Venezuela, un asunto que la semana pasada copó todos los titulares después de que Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional, acusara al Gobierno de participar en un «golpe de Estado» contra Edmundo González, líder de la oposición.



Alberto Núñez Feijóo a su llegada a la sede nacional del PP en Madrid, ayer. | EFE/ JAVIER LIZON

La norma se registrará en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas

Feijóo volvió a repetir ante los suyos que el PP de España «lidera la posición para toda Europa» después de que el Congreso primero y el Parlamento Europeo después aprobaran una resolución reconociendo a Edmundo González como presidente electo. «Quiero recalcar nuestro compromiso inequívoco con la

democracia en Venezuela», aseguró provocando aplausos en el comité ejecutivo nacional. El PP ha hecho de la defensa del candidato opositor -y el ataque al Gobierno, al que sigue llamando «cómplice» de una dictadura- su principal bandera política contra Sánchez en las últimas semanas.

El líder conservador dejó claro que «todo lo que está pasando no representa a la mayoría del pueblo español», en referencia a las fotografías que muestran a dos altos cargos del Gobierno de Maduro en la embajada española y en presencia del embajador

junto a Edmundo González, al que habría obligado a firmar unos documentos reconociendo la victoria del chavismo. El Gobierno español ha negado tajantemente cualquier connivencia con Nicolás Maduro y sigue exigiendo a este la publicación de las actas electorales como el resto de países europeos.

Como hicieron los presidentes autonómicos a su llegada los que quisieron hablar ante los micrófonos-, Núñez Feijóo quiso referirse a la financiación autonómica y la consigna a los suyos de cortar de raíz cualquier bilateralidad con Moncloa.

#### 'Caso Koldo'

#### Ábalos cuestiona a su sucesora en Transportes y al titular de Interior

El exministro redobla el choque con el Gobierno al elevar preguntas al Congreso con sospechas sobre Raquel Sánchez y Marlaska

Iván Gil

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pasa al ataque por la auditoría del caso Koldo llevada a cabo por el departamento de Óscar Puente. Más allá de cuestionar lo que tilda de investigación «paralela» vulnerando el principio de «independencia» o perjudicando «el derecho de futuros imputados por una clara vulneración de la tutela judicial efectiva», el exsecretario de Organización del PSOE utiliza la auditoría para extender las sospechas sobre el Ministerio de Interior y sus sucesora en Transportes, Raquel Sánchez.

A través de una pregunta parlamentaria registrada ayer, Ábalos llama la atención sobre que «los propios delegados de la Intervención General del Estado no havan advertido durante cuatro años de las supuestas deficiencias documentales que ahora señalan en la auditoria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible».

A partir de esta apreciación reclama al Ejecutivo que le dé cuenta sobre «cuántas mascarillas de ese depósito han salido con destino a otros organismos de otros ministerios y en concreto cuántas se llevaron al Ministerio del Interior y a qué organismos de dicho ministerio». Ábalos apunta, también, a que la auditoría evita poner el foco en su sucesora. «¿Teniendo conocimiento de la existencia en un almacén de Adif en Madrid de 500.000 mascarillas FFP2, pro-



José Luis Ábalos en una sesión plenaria la pasada semana. | JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

cedentes de un pedido de 1,2 millones de unidades adjudicado en el año 2022 durante el mandato la ministra Dña. Raquel Sánchez, piensa el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ordenar también una auditoría?

#### El conflicto de Oriente Próximo

## Israel mata al menos a 492 personas en el día más letal en 76 años en el Líbano

El Ejército israelí intensifica los bombardeos contra objetivos de Hezbulá y llama a los civiles libaneses a evacuar zonas próximas a posiciones de la milicia

Andrea López-Tomás

BEIRUT

Israel convierte el Líbano en Gaza. Tras arrasar el enclave palestino, el Ejército hebreo despliega su armamento militar y su discurso belicista sobre el país de los cedros. Los bombardeos israelís de ayer mataron a al menos 492 personas y 1.645 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud del Líbano. «Prometí que cambiaríamos el equilibrio de poder en el norte y eso es exactamente lo que estamos haciendo», dijo el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, tras una jornada de intensos ataques.

Después de la semana más letal para el Líbano en 12 meses de enfrentamientos transfronterizos, la situación se intensificó ayer por la mañana cuando miles de libaneses recibieron mensajes en sus teléfonos móviles pidiéndoles que evacuaran. Igual que hizo el Ejército israeli durante los primeros meses de guerra contra Gaza, su portavoz, el contralmirante Daniel Hagari, pidió a los civiles libaneses que abandonasen lugares próximos a posiciones de Hezbulá mientras acusa al grupo chií de usar infraestructuras civiles para atacarles.

A continuación, los bombardeos indiscriminados, que empezaron en el sur del Líbano y se extendieron hacia la zona nororiental de Baalbek, constataron una nueva realidad en Oriente Próximo: el campo de batalla de Israel ya se ha extendido más allá de Gaza y más allá del sur del Líbano. Los mensajes telefónicos de Israel llegaron prácticamente a la vez que las bombas, impidiendo a los residentes de las aldeas atacadas escapar de la muerte. Entre los 492 muertos, se cuentan 58 mujeres, 35 niños y varios paramédicos. No se especificó cuántos miembros de Hezbulá murieron, pero se prevé que gran número de las víctimas sean simples civiles.

Con víctimas aún desaparecidas bajo los escombros del edificio residencial atacado el viernes en Dahiye, que dejó más de 51 muertos, los suburbios sureños de Beirut volvieron a ser objetivo de los drones israelís. El Ejército israelí anunció que el objetivo de su ataque era Ali Karaki, comandante del frente sur de Hezbulá. Karaki es el tercer y único miembro superviviente de los comandantes de primer nivel y el último miembro superviviente de los cinco miembros fundadores de la estructura militar de Hezbulá.

Por ahora, el de ayer ya es el día más mortífero de los 76 años de historia del conflicto en Israel y el Líbano. Durante la última guerra entre Hezbulá y el Estado hebreo en 2006, murieron alrededor de un millar de libaneses en 34 días. También perdieron la vida 26 soldados israelís. Pero esta vez Netanyahu quiere ir a por todas. Después de casi un año de enfrentamientos transfronterizos, que han desplazado a 60.000 israelís y 100.000 libaneses de las aldeas limítrofes, el primer ministro israelí está dispuesto a llevar a su país a otra guerra con tal de devolver a su ciudadanía a sus hogares y, por encima de todo, preservar su cargo. Por eso, ha vuelto a sacar los mismos métodos que usó en la Franja de Gaza al principio de la ofensiva militar tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

Tal y como sigue ocurriendo en Gaza, Israel acusó a Hezbulá, igual que hace con Hamás, de estar utilizando infraestructura civil para lanzar sus ataques. Del «todo es Hamás» en Gaza, que ha permitido a Israel arrasar el enclave palestino sin ningún impacto en su reputa-

Pasa a la página siguiente >>



Aspecto del edificio bombardeado por Israel el viernes en Dahiye. Operarios trabajan para derribar lo que queda en pie y desescombrar la zona. | HASSAN AMMAR / AP

Aunque el conflicto de Oriente Próximo no sea el asunto más relevante de la campaña, podría decidir las elecciones en estados clave como Michigan, donde vive una importante comunidad árabe.

## Gaza, el factor oculto del voto en EEUU

Según una encuesta de Data for Progress, el 83% de los demócratas piden un alto el fuego

Mario Saavedra

MADRID

Joe Biden ha sido el presidente más sionista (favorable al proyecto del Estado judío de Israel) de la historia de Estados Unidos, según sus propias palabras. A pesar de que en Tel Aviv hay un Gobierno en sus antípodas políticas (una coalición de derecha y ultraderecha ortodoxa y nacionalista), el demócrata ha sido el apoyo imprescindible y necesario para la guerra que ha emprendido Benjamín Netanyahu contra Hamás desde hace un año.

La Administración Biden-Harris ha enviado más de 14.000 bombas de alta capacidad destructiva MK-84 (de cerca de una tonelada) nunca usadas antes en zonas densamente pobladas y que ha dejado la Franja de Gaza totalmente destruida e inhabitable, y ha provocado la muerte de al menos 41.000 palestinos, en su mayoría, mujeres y niños. También han mandado 6.500 bombas de media tonelada, 3.000 misiles guiados Hellfire aire-tierra de última tecnología, 1.000 bombas antibúnker y otras 2.600 bombas de menor diámetro, según fuentes oficiales a la agencia de noticias Reuters.

La candidata demócrata para las elecciones del 5 de noviembre, Kamala Harris, es la vicepresidenta de esa misma Administración profundamente proisraelí. A los estadounidenses que, por millones, consideran que Israel está perpetrando una masacre en Gaza, un «plausible» genocidio según el Tribunal Penal Internacional, se les va a hacer muy dificil votarla.

#### A favor de Palestina

Hay un número creciente de votantes propalestinos formado por demócratas jóvenes (movilizados en los campus universitarios por todo el país), por el ala progresista del partido (representada por la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el histórico senador Bernie Sanders) y por la comunidad árabe y palestina del país (cerca de cuatro millones, no tan lejos de los seis millones de judíos). Tampoco están muy por la labor parte de los judíos progresistas de grandes regiones como Nueva York o California.

Los datos son implacables. Hace 20 años, durante la Segunda Intifada, solo el 16% de los demócratas decían simpatizar más con los palestinos. En 2016, la cifra era tan solo del 23%. Ahora se ha doblado hasta el 50%, según Gallup. Solo el 38% simpatiza más con los israelíes. Además, el 83% de los demócratas piden un alto el fuego, según una encuesta de Data for Progress del mes de mayo. El 75% se opone a la guerra.

«El asunto de Israel y Gaza no es el mayor de esta campaña, pero es importante para las comunidades árabes y palestinas y para parte de los votantes jóvenes y otros que se han unido al movimiento de los no comprometidos en protesta contra Biden por este asunto», explica a este diario Robert Y. Shapiro, politólogo y profesor de la Universidad de Columbia . «También para parte de los votantes judíos que creen que los demócratas no son de fiar en su apoyo a Israel». ¿Qué harán? ¿No irán a votar? El movimiento de los Uncommitted (los no comprometidos) se sigue negando a pedir el voto para Kamala Harris. Y en las primarias demócratas se convirtieron en una pesadilla para el que llamaban Joe el Genocida (Genocide Joe). Emitieron 700.000 votos no comprometidos a modo de protesta.

El problema es que, al otro lado, tienen a Donald Trump, artífice junto a su yerno Jared Kurscher de dos movimientos que se consideran en el origen de los planes de Hamás para atacar a Israel, el objetivo político de la organización is-

Pasa a la página siguiente >>

#### El conflicto de Oriente Próximo

<< Viene de la página anterior

ción internacional, al «todo es Hezbulá» en el Líbano, despertando temores fundados entre la población del país de los cedros.

Hasta ayer, durante los casi 12 meses de enfrentamientos diarios, más de 140 civiles libaneses habían muerto, mientras que, en Israel, han sido alrededor de una treintena. Como parte del «amplio ataque» contra Hezbulá lanzado por Israel ayer, los misiles israelís alcanzaron la provincia central de Biblos por



<< Viene de la página anterior

lamista tras la masacre del 7 de octubre (al menos 1.139 personas muertas y más de 200 secuestradas, en su mayoría, civiles). Hamás quería frenar el acercamiento de Arabia Saudí a Israel. Era parte de los Acuerdos de Abraham, promovidos por Trump, por el que países clave de la región iban a firmar el reconocimiento de Israel sin haberse resuelto el Estado palestino: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos... Trump también decidió llevar a Jerusalén la Embajada de EEUU, un movimiento inédito y criticado por la comunidad internacional. El propio Trump pidió el jueves el voto para los judíos americanos en un acto del formidable lobi político AIPAC, tan hacedor de reyes en EEUU como la Asociación del Rifle, Hollywood o los grupos de presión financiero de Nueva York o tecnológico de California. «Si no gano, en año y medio Israel habrá sido borrado del mapa», dijo.

El tono de Kamala Harris es más moderado. Como Biden, ha tratado de compaginar el apoyo total con material militar para los bombardeos de Netanyahu con una dialéctica pacifista.

primera vez desde que comenzaron los intercambios en octubre. Israel también bombardeó objetivos en las regiones nororientales de Baalbek y Hermel. Al principio del día, en Nabatie, al sur del país, se registraron unos 80 bombardeos en tan solo media hora.

En un viaje de vuelta al pasado, hasta ese verano trágico de hace 18 años, los libaneses del sur del país se lanzaron a las carreteras para salvar la vida. Como también hizo en 2006, a la vez que exigía a la ciudadanía que evacuara, el Ejército israelí bombardeó las únicas carreteras que les permitían salir.

#### Sirenas en Tel Aviv

La milicia libanesa se encargó de responder con el lanzamiento de cohetes hacia las comunidades del norte de Israel. Por primera vez durante la guerra se lanzaron cohetes de largo alcance desde el Líbano hacia Israel. Más allá del norte, las sirenas sonaron en Tel Aviv y en varios asentamientos del centro de la Cisjordania ocupada, a 120 kilómetros de la frontera, llegando al punto más lejano en territorio israelí en la historia de enfrentamientos entre ambos bandos.

Hezbulá afirmó haber bombardeado con docenas de cohetes el cuartel general del batallón de misiles y artillería en el cuartel de Yoav. También ha atacado importantes almacenes en la región norte, en la base de Nimra.

Tras lo ocurrido ayer en Beirut, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, aconsejó a los españoles abandonar el Líbano.

El factor Israel-Gaza es difícil de medir en las encuestas. Hay unos 240 millones de estadounidenses convocados a las urnas. Suelen votar unos 160 millones. Biden obtuvo 81 millones y Trump, 74. Pero la clave estuvo y está en lo que decidan unos pocos miles de votantes en los estados del llamado cinturón del óxido (Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, entre otros) o del cinturón del sol (Georgia, Arizona y Nevada). Será presidente aquel que consiga los 270 votos electorales (los delegados por cada Estado) de los 538 miembros del Colegio Electoral. En la mayor parte de los estados, el que gane, aunque sea por un solo voto, se lleva todos los delegados.

«Los que votan por el factor Israel y Gaza quizás no son muchos, pero pueden marcar la diferencia en el voto electoral en los siete estados», explica Shapiro. «Especialmente en Michigan, donde hay una comunidad importante árabe y palestina (211.000 personas). Para este bloque, Trump es peor que Harris, pero podrían llegar a votar a Trump para castigar a los demócratas, a quienes ven como traidores en este asunto».

#### La victoria del SPD en Brandemburgo no aleja los problemas para Olaf Scholz

Pese al triunfo, la debilidad de la coalición amenaza con romper el Gobierno alemán

Gemma Casadevall

POTSDAM

«Las elecciones han demostrado que vale la pena luchar (...) y con este espíritu de lucha iremos a las elecciones del próximo otoño», zanjó ayer el canciller alemán, Olaf Scholz, desde Nueva York, en un aparte de la Asamblea General de la ONU preguntado por los comicios del domingo en el land de Brandemburgo, que se saldaron con victoria para el Partido Socialdemócrata (SPD).

Pese a que la socialdemocracia alemana salvó así la tercera y última prueba en las urnas a escala regional, en Alemania persisten los rumores sobre un fin prematuro del Ejecutivo de Scholz, precipitado por la impopularidad de su coalición de gobierno y la debilidad extrema de uno de sus socios, el Partido Liberal (FDP).

#### Mostrar «cohesión»

«Vivimos tiempos difíciles», añadió, en alusión tanto a Ucrania como a la economía alemana. En esa situación, «no hay que dejar oportunidad alguna al populismo derechista, sino mostrar cohesión».

La intervención de Scholz, que estuvo ausente en la campaña de Brandemburgo pese a tener allí su domicilio privado, seguía a las insinuaciones desde el FDP, socios del tripartito junto a los Verdes, de un «otoño caliente». Se sucedieron asimismo las especulaciones sobre una renuncia de Scholz a presentarse a la reelección en las generales previstas para el año próximo, para

dejar paso a un candidato con más opciones -probablemente, su ministro de Defensa, Boris Pistorius-. Pero desde la central del SPD se ratificó ayer mismo que Scholz es el «candidato natural». La declaración, formulada por el presidente del partido, Lars Kingbeil, coincidió con la designación del líder derechista Friedrich Merz como candidato del bloque conservador integrado por la CDU y su hermanada CSU bávara.

Hay unanimidad en que la victoria del SPD en Brandemburgo se debió al poder de movilización del primer ministro del land, Dietmar Woidke. Al estilo del francés Emmanuel Macron, Woidke convirtió los comicios en un plebiscito sobre la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Votarle a él era la única vía para impedir que la extrema derecha se alzase con otro triunfo, tras haber sido tres semanas atrás el partido más votado en Turingia. El SPD obtuvo un 30,8%, frente al 29,2% de los ultras. Rompió así la mala racha del partido de Scholz, que tanto en Turingia como en las elecciones de principios de septiembre de la vecina Sajonia quedaron a minimos, como en las pasadas elecciones europeas.

Scholz se dio un respiro. Pero no así sus socios, Verdes y los liberales del FDP, que han quedado fuera de otra Cámara regional. Los ecologistas cayeron a un 4,2%, víctimas del voto útil en favor de Woidke. Mucho peor fue la situación del FDP, reducido a niveles de partido marginal, con un 0,8% de votos. En Sajonia y Turingia sufrió golpes similares.

#### La ministra de Economía británica avisa de «decisiones difíciles»

Reeves afirma que es necesaria una «férrea disciplina», pero descarta volver a la austeridad

E.P.

LONDRES

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, descartó ayer «un regreso a la austeridad conservadora» en el presupuesto del Estado que tiene previsto presentar el 30 de octubre, en el que habrá «decisiones difíciles» y será necesaria una «disciplina férrea», pero estará «lleno de ambición» para «reconstruir el Reino Unido» y «lograr el cambio prometido por los laboristas». «No habrá un retorno a la austeridad. La austeridad conservadora fue destructiva para nuestros servicios públicos, para la inversión y el crecimiento», señaló en la conferencia anual del Partido Laborista que se celebra en Liverpool.

La llamada canciller del Exchequer admitió que serán necesarias medidas duras para abordar el déficit presupuestario heredado del anterior Gobierno tory, pero mantuvo que su primer presupuesto del Estado tras la victoria electoral del 4 de julio contendrá «verdadera ambición» para el Reino Unido. «Si tomamos ahora las decisiones correctas, esa estabilidad será una base crucial sobre la que se construirán todas nuestras ambiciones, la condición previa esencial para que las empresas inviertan con confianza y para que las familias planifiquen el futuro», dijo.

Según el Ejecutivo laborista, los 14 años de gobiernos conservadores han dejado un agujero de 22.000 millones de libras (26.000 millones de euros) en las arcas públicas. Por su parte, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informó que la deuda pública británica llegó en agosto al 100% del producto interior bruto.

#### El Gobierno de Barnier echa a andar en Francia con un aviso de moción de censura

El nuevo Ejecutivo francés, más conservador que el anterior, tiene mayoría de macronistas

Leticia Fuentes

PARÍS

Tras dos meses y medio de bloqueo, se inició ayer el curso para el nuevo Gobierno francés dirigido por Michel Barnier con un Consejo de Ministros más corto de lo habitual. A la cita, en el Palacio del Elíseo, acudieron los 39 ministros, que fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron. «Estaré aquí para ayudaros», les dijo.

El nuevo Gobierno es más conservador que el anterior, formado en gran parte por políticos macronistas y de Los Republicanos, a pesar de que en las últimas elecciones legislativas adelantadas ganó el bloque de izquierdas.

A primera hora de ayer tuvo lugar la foto de familia de un Ejecutivo que pende de un hilo, puesto que las fuerzas más votadas, el Nuevo Frente Popular y Reagrupamiento Nacional ya lo han condenado. A pesar de eso, Barnier dio unas directrices claras a sus ministros: «Actuar más que comunicar, y actuar antes de comunicar. Y sobre todo, respeto hacia nuestros conciudadanos y a todos los partidos políticos». Algo que se interpretó como un guiño a estos partidos excluidos.

#### Progresismo en duda

«Este Gobierno será republicano, progresista y europeo», insistió ayer el primer ministro, pero la izquierda pone en cuarentena su progresismo al no incluir a su formación en el nuevo gabinete.

La Asamblea Nacional está fragmentada en tres grandes bloques (el de izquierdas, los macronistas y Reagrupamiento Nacional), y ninguno cuenta con mayoría absoluta, por lo que la continuidad del Ejecutivo está en el aire, especialmente después de que la izquierda anunciase una moción de censura. Si a esta moción se suma Reagrupamiento Nacional, el nuevo Gobierno apenas habrá visto la luz.

La composición del Gobierno también ha encendido las alarmas de algunas organizaciones de derechos humanos, que ven con recelo el regreso a la líneas clásicas, como el Ministerio de Familia, donde por primera vez desde 2016, el concepto «familia» vuelve a ser singular.

## La conjura de la UD contra el Betis y las cifras del vértigo

El conjunto amarillo, 227 días y 20 jornadas sin vencer, iguala con dos puntos en seis jornadas el peor inicio en 40 años & Colistas, el jueves es la gran reválida en el Gran Canaria

#### Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La conjura del jueves del vértigo. Canto a la épica contra la influencia maligna de los guarismos del pánico. «¡Hay que ganar ya!», repetía el estratega barcelonés Luis Carrión en sala de prensa tras sucumbir ante CA Osasuna (2-1) en El Sadar. Osadía y carisma como antídoto. En algo más de 48 horas, llega el Real Betis Balompié (18.00 horas, Movistar Plus) a un Estadio de Gran Canaria que no festeja un triunfo desde el pasado 10 de febrero. Van 227 días y veinte jornadas. Una eternidad que no resta un ápice de fe ciega en el proyecto. «Todo esto nos hará más fuertes», realzan desde la zona noble, ante el estallido de un clima de pánico por los dos puntos de 18.

Es un ganar o ganar. La obsesión pura por una liberación. El peso de la obligación y de la historia. La UD afronta la visita del Betis como un pulso contra sus dudas. Es una de las tardes más importantes del siglo. Carrión y el reto de volver a ver la luz. Veinte partidos, trece derrotas y siete empates, configuran un escenario deprimente. De los últimos 60 puntos en juego desde el pasado febrero, la UD conquistó siete unidades -un 11,66 % de la cosecha-.

En este curso 24-25, van seis jornadas de competición con un balance de dos empates y cuatro derrotas (2 unidades de 18). Los isleños van últimos y para encontrar un dato similar hay que volar a la temporada 1980-81 en la máxima categoría. Aquel equipo estaba dirigido por Antonio Ruiz Cervilla. Sería destituido en la séptima fecha, para luego dar paso al ciclo de José Manuel Mamé León. Acabarían en la 15ª plaza de la tabla y lograron eludir la guillotina del descenso. En el ambiente, emana la pregunta del millón. ¿Qué le pasa a la UD Las Palmas?

#### La caída de Manolo Márquez

El estreno de Carrión en el banquillo no ha servido para cortar la pésima inercia del pimientismo. Pimienta dejó el cargo y se fue al Sevilla con una secuencia peligrosa de catorce jornadas sin ganar (9 derrotas, cinco empates). Con el exestratega del Oviedo, Las Palmas logró empatar ante el propio Pimi y Madrid. Los dos puntos de local y del casillero. Lejos del Gran Canaria, tres derrotas ante rivales directos como CD Leganés (2-1), Deportivo Alavés (2-0) y CA Osasuna (2-1). Son doce tantos en contra y siete a favor. El cuadro isleño recibe una diana cada 45 minutos. No logra dejar la portería a cero en el mayor pecado de Carrión.

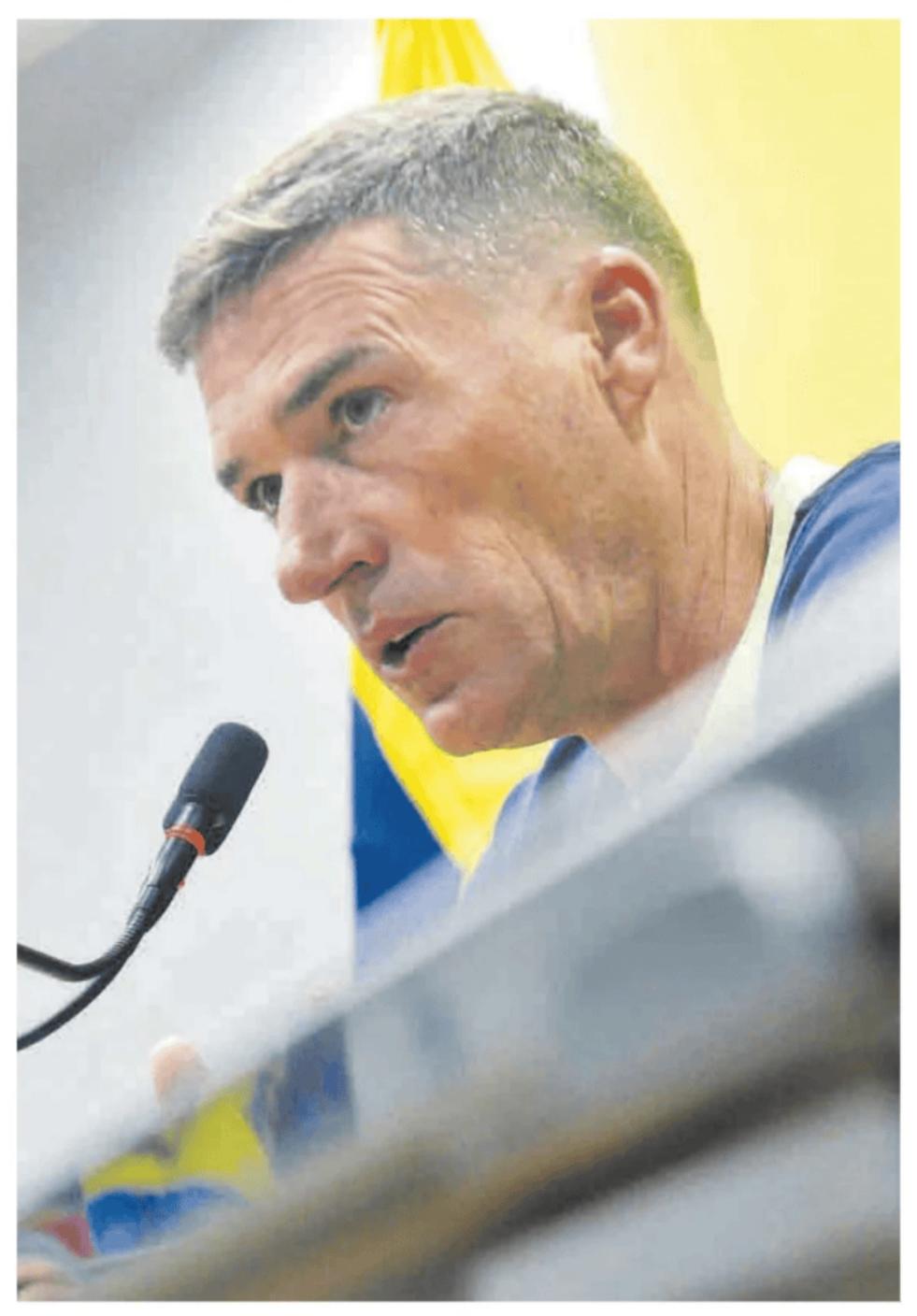

Luis Miguel Carrión, el 15 de agosto, durante su comparecencia ante los medios en la previa al pulso ante el Athletic. | JUAN CASTRO

La última ocasión se remonta a la penúltima fecha de la pasada 23-24 en el Mirandilla ante el Cádiz (0-0). En busca del rigor defensivo, Carrión pierde por lesión a titulares como McKenna, Marvin y Mika Mármol para los próximos tres partidos ante Betis (jueves), Villarreal CF (lunes) y Celta Vigo (sábado, 5 de octubre). En la pasada edición liguera, con el citado Pimienta, los amarillos computaban cinco puntos, cuatro goles en contra y 2 goles a favor -de Viera

de penalti y el *Kirianazo* ante el Granada-. Ahora siete goles y doce en contra. En la 17-18, con Manolo Márquez, seis puntos, diez goles en contra y cinco a favor. El preparador catalán dejó su cargo al término de esa sexta contienda ante el CD Leganés. Lo dejó por un problema personal y superado por la presión. Con Quique Setién, en la 16-17, habían 10 puntos, 11 goles en contra y 13 a favor en el casillero *pío pío.* Y en la 15-16, con Paco Herrera, 5 puntos, 7 goles en contra y

seis dianas a favor. Si se amplía el foco a Fernando Vázquez en el kilómetro seis de Liga: 7 puntos, 5 goles en contra y 7 goles a favor. Con Sergio Kresic en la 00-01: ocho puntos, 12 goles en contra y 9 goles a favor. En la década de los ochenta del pasado siglo, cinco participaciones que superaron la barrera maldita de las dos unidades. Hasta que se llega a la 80-81, con Antonio Ruiz Cervilla, donde figuran dos puntos, once goles en contra y solo tres goles a favor.

#### Los guarismos del pánico

227 DÍAS SIN GANAR
 Último éxito en febrero
 La UD no gana desde el pasado
 10 de febrero ante el Valencia
 CF en Siete Palmas en la disputa
 de la 24ª jornada. Los goles fueron de Suárez y Marc Cardona.

20 JORNADAS SIN GANAR
 Siete puntos de 60
 Son 20 jornadas sin saborear un triunfo, catorce de la pasada Liga (nueve derrotas, cinco empates) y las seis de la actual. De los últimos sesenta puntos en litigio, los jugadores amarillos solo han sumado siete puntos.

• DOS PUNTOS EN EL ZURRÓN Peor dato desde 1980 La entidad grancanaria, que festeja su 75 aniversario, ha militado en Primera 36 temporadas. El dato de dos puntos en el casillero no se daba desde la 80-81. Cuarenta años después, la UD clona esa fórmula de dos empates y seis derrotas al inicio.

• DOCE DIANAS EN CONTRA Dos por encuentro La pizarra de Carrión tiene un agujero -doce tantos recibidos en seis contiendas (540')-. Problema defensivo de primer orden. Le está costando al preparador barcelonés recuperar el 'portería a cero', un escenario que no acontece desde mayo en el Mirandilla (0-0). Van siete jornadas consecutivas encajando. En este curso (con doce), son el cuarto más batido de LaLiga.

• ÚLTIMO EN LA TABLA

No se daba desde 2018

La UD es última en la sexta fecha del campeonato. Aún restan
32 finales y hay margen de mejora para los Carrión. Los amarillos no eran últimos desde el 12
de enero en 2018 con Jémez.

En el pasado curso 23-24, la posición de menor pedigrí fue la quinta lucidad en la 5ª fecha.

La irrupción de Darío Essugo y Fabio Silva conforman dos motivos de fe. Así como el ejercicio de profesionalidad de Álex Suárez, que apura para llegar al 26-S. El capitán Kirian Rodríguez, que hizo seis tantos en la 23-24, debe dar un paso al frente. Escapar del abismo. Le acompañará en este baile por la gloria, el pistolero Sandro Ramírez que lleva tres dianas -pichichi de los amarillos-. Moleiro también quiere más y Oli McBurnie aún no se ha estrenado. De las 36 temporadas en la máxima categoría, la victoria que más se hizo esperar llegó en la octava fecha. La séptima ya está aquí.

El 12 de diciembre de 2015, ante el Betis, Willian José anotó en el 90' y logró revitalizar al once de Setién. Ahora, de nuevo, los de Heliópolis como víctima propicia para escapar de este laberinto macabro. Carrión contra el pánico.

# **Álex Suárez** acude al rescate de una zaga en llamas

El central vuelve al grupo para formar junto a Herzog & Viti y Álex Muñoz, los laterales

P. C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un chute de esperanza. Álex Suárez trata de llegar al UD-Betis. El zaguero de 31 años del barrio de Tamaraceite, 136 duelos de amarillo y 37 en Primera, trabajó ayer con el grupo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Tras lesionarse ante el Athletic Club de Bilbao con un fuerte esguince de tobillo, dejó el césped en el descanso para dar entrada a Álex Muñoz, el pasado 15 de septiembre, ha mejorado de forma notable.

De vuelta con el grupo y a falta de dos sesiones con el grupo, puede convertirse en el arma secreta de Luis Carrión ante el betis. Luce una evolución milagrosa, ya que las primeras pruebas determinaban que se perdería los pulsos ante el Betis (jueves) y Villarreal (lunes). Causó baja ante CA Osasuna en El Sadar y los graves percances de Mika Mármol, Marvin Park y McKenna fuerzan su vuelta inminente. La profesionalidad y el elevado grado de implicación, así como la mejoría del tratamiento, dibujan un escenario alentador.

Scott McKenna -lesión muscular en el isquiotibial izquierdo-, Marvin Park -rotura muscular en el isquiotibial izquierda- y Mika Mármol -fisura en un dedo- no volverán hasta después del segundo parón de selecciones.

Tras Betis, Villarreal y Celta de Vigo, la UD retoma la competición el lunes 21 de octubre ante el Valencia CF en Mestalla. Un rival por la permanencia. Llegan por tanto cuatro pulsos fundamentales para el colista amarillo, que no puede dejar escapar más puntos. El cuadro *che* del Pipo Baraja es un rival directo por la permanencia, una zona que en este minuto de la competición ocupan los grancanarios, Valencia CF y Getafe.

#### Singraven y Benito Ramírez

Si Suárez supera el test definitivo, puede jugar de central o lateral derecho. En principio, la intención es la de mantener al asturiano en el costado derecho, con Suárez y Herzog de centrales. A la izquierda, queda Álex Muñoz, que también puede jugar de central. Como alternativas figuran además el lateral puro Sinkgraven y el extremo zurdo Benito Ramírez. Carrión también puede recurrir a los jugadores con licencia filial, entre los que figuran el lateral derecho Valentín Pezzolesi y Raca.

El hecho de contar con tres licencias del filial en el once como Juanma Herzog (28), Darío Essugo (29) y Fabio Silva (37), resta margen de maniobra a Carrión. Debe contar con un mínimo de siete licencias profesionales del primer equipo en el verde, un escenario que ya fue criticado por Xavi en



El central grancanario Álex Suárez controla el esférico en el Gran Canaria, bajo la mirada del meta Jasper Cillessen. | LP/DLP

2021. Las lesiones de McKenna. Mika y Marvin llegan en la zona más vulnerable del equipo como atestiguan los doce tantos recibidos en seis jornadas. Con este panorama y pendientes de Suárez, Carrión busca su primera portería cero. El Betis llega herido tras su

derrota en el Villamarín (1-2) ante el Mallorca. La última victoria de la UD ante el cuadro verdiblanco se remonta a diciembre de 2017.

Con un tanto de Jonathan Calleri y a las órdenes de un interino Paquito Ortíz (1-0), el cuadro isleño tomó algo de oxígeno. Van tres pulsos oficiales, dos empates y una derrota, ante el Betis sin metabolizar una alegría. Los de Pellegrini no vencen lejos de su estadio desde el 5 de mayo en El Sadar. Atentos a la evolución de Suárez y con ganas de sepultar la gran depresión. La misión de Carrión.

# Martínez, el juez del Cordobazo, y la sombra de los cuatro penaltis

El árbitro murciano vuelve a dirigir a la UD seis años después y diez del 22-J \* Los de Carrión son el más perjudicado de la competición

P.C.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El colegiado murciano Sánchez Martínez dirige el jueves la contienda de la UD Las Palmas contra el Real Betis Balompié en el Gran Canaria (18.00, Movistar Plus). Será el pulso número 18 que dirige a los grancanarios, con un balance de ocho victorias amarillas, tres empates y seis derrotas. La última ocasión que se encontraron fue también contra el Betis, pero en el Benito Villamarín (1-0) -el 19 de mayo de 2018-. Quique Setién dirigía a los verdiblancos y Paco Jémez a los amarillos, en un partido que se decidió en el 94' con un tanto de Junior Firpo.

Cabe reseñar que la UD ha sido castigada en este curso de forma notable, ya que ha recibido cuatro penaltis en contra ante el CD Leganés en Butarque -lo detuvo Cillessen-, Real Madrid en Siete Palmas -lo transformó Vinícius-, Deportivo Alavés en Mendizorroza lanzó fuera Luka Romero- y ante Osasuna en la última jornada -lo transformó Ante Budimir-.

Seis años después, Martínez se vuelve a cruzar con la UD. Con 184 duelos dirigidos en Primera, es el árbitro que tuvo que pitar el Cordobazo. La final del playoff de ascenso a Primera de 2014, que se celebró un 22 de junio (22-J), citó a los amarillos con los califas. Tras una invasión de campo, el pulso se detuvo y con la reanudación, los de Chapi Ferrer hicieron el 1-1 con tanto de Dávila (93'). Subieron bajo el escándalo con Carrión de ayudante en el banquillo andaluz.



El árbitro José María Sánchez Martínez, en una imagen de archivo. | EUROPA PRESS

#### LaLiga EA Sports

### Real Betis RCD Mallorca

Real Betis: Rui Silva; Bellerín, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez (Perraud, 69'); Marc Roca, Altimira (Ruibal, 81'); Chimy Ávila (Fornals, 69'), Lo Celso, Abde (Juanmi, 81'); y Vitor Roque (Bakambu, 69').

RCD Mallorca: Greif; Antonio Sánchez, Valjent (Copete, 71'), Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Darder (Lato, 87'); Dani Rodríguez (Chiquinho, 76'), Navarro (Valery, 76') y Larin (Abdón, 76').

**Goles:** 1-0.- (7'): Lo Celso; 1-1.- (8'): Dani Rodríguez; 1-2.- (93'): Valery.

**Árbitro:** Víctor García Verdura (C. Catalán). Amonestó a los locales Bellerín, Lo Celso y Chimy Ávila; y a los visitantes Dani Rodríguez y Copete.

#### Efe

SEVILLA

Un gol de Valery a la salida de un córner en el último minuto de la prolongación desequilibró a favor del Mallorca (1-2) un bonito partido en el Benito Villamarín, que llegó empatado a uno al descanso y en cuya segunda mitad destacó sobremanera el portero visitante, el eslovaco Dominik Greif, dejando al Betis herido antes de visitar a la UD Las Palmas este jueves.

Giovani Lo Celso continuó, nada más empezar, con la cátedra de fútbol que está impartiendo desde su reincorporación al Betis, a la vuelta del último parón de selecciones, pues adelantó a su equipo con una jugada personal, conducción de veinte metros y zurdazo a la escuadra desde el borde el área.

Todavía se celebraba el golazo del argentino en el Benito Villamarín cuando Cyle Larin bajó un balón largo, maniobró para hacerse sitio entre los centrales, a los que martirizó durante toda la primera parte, y se hizo espacio para asistir a Dani Rodríguez, que marcó el empate mediante un tiro cru-



Chimy Avila (izf.) disputa un balón con el jugador del Mallorca Samu Costa, en el partido de ayer. JOSÉ MANUEL VIDAL

# El Betis llega herido a la Isla tras perder con el Mallorca

Las paradas de Greif frenan al ataque verdiblanco y Valery, en el añadido, rompe el empate para dar el triunfo al cuadro balear (1-2)

zado, imparable para el meta rival.

Los béticos dominaban tanto la posesión como el territorio, lo que proporcionó un par de ocasiones a Vitor Roque, muy activo pero desafortunado en el remate.

El Mallorca, que defendía su área con solvencia pese a los dos sustos, también rozó el tanto antes del descanso con un cabezazo a bocajarro de Samu Costa que paró Rui Silva y con un disparo de Dani Rodríguez.

El inicio de la segunda mitad

del Betis fue arrollador gracias al desequilibrio de sus dos extremos, Abde y Chimy Ávila: el marroquí sentó a Antonio Sánchez con un control orientado antes de ensayar un tiro que tocó los dos palos en su viaje por la línea de gol (47') y el argentino un pase de la muerte a Vitor Roque, cuyo disparo repelió Greif (51').

Jagoba Arrasate refrescó todo su ataque para llevarse los tres puntos y, a medida que pasaban los minutos, su equipo sufría menos e incluso tenía llegadas peligrosas, como un remate de cabeza de Robert Navarro cuando estaba sin marca en el punto de penalti.

En el primer minuto de la prolongación Aitor Rubial pudo darle el triunfo al Betis con un derechazo cruzado que detuvo Greif, muy firme en su primer poste, y en él área contraria, cuando se jugaba el último minuto, Valery apareció en el segundo palo de un córner mal defendido para fusilar el 1-2, que rozó levemente en Bellerín.

#### 7ª JORNADA

| RCD Mallorca-Real Sociedad 1         | 0   |
|--------------------------------------|-----|
| Leganés-Athletic (                   | )-2 |
| Sevilla-Valladolid 18.00 (Gol TV, N  | 1+) |
| Valencia-Osasuna 18.00 (N            | (+) |
| Real Madrid-Alavés 20.00 (DAZ        | N)  |
| Girona-Rayo Vallecano X, 18.00 (M    | +)  |
| Barcelona-Getafe X, 20.00 (M         | +)  |
| Espanyol-Villarreal J, 18.00 (DAZ    | N)  |
| UD Las Palmas-Real Betis J, 18.00 (  | M+) |
| Celta de Vigo-Atlético J, 20.00 (DAZ | ZN) |
|                                      |     |

#### CLASIFICACIÓN

| 0.00                  | Ptos. | J |
|-----------------------|-------|---|
|                       |       |   |
| 1. Barcelona          | 18    | 6 |
| 2. Real Madrid        | 14    | 6 |
| 3. Athletic Club      | 13    | 7 |
| 4. Atlético de Madrid | 12    | 6 |
| 5. RCD Mallorca       | 11    | 7 |
| 6. Villarreal CF      | 11    | 6 |
| 7. Deportivo Alavés   | 10    | 6 |
| 8. CA Osasuna         | 10    | 6 |
| 9. Celta de Vigo      | 9     | 6 |
| 10. Rayo Vallecano    | 8     | 6 |
| 11. Real Betis        | 8     | 6 |
| 12. Girona FC         | 7     | 6 |
| 13. RCD Espanyol      | 7     | 6 |
| 14. CD Leganés        | 6     | 7 |
| 15. Sevilla CF        | 5     | 6 |
| 16. Real Sociedad     | 5     | 7 |
| 17. Real Valladolid   | 5     | 6 |
| 18. Getafe CF         | 4     | 6 |
| 19. Valencia CF       | 4     | 6 |
| 20. UD Las Palmas     | 2     | 6 |

### «Sentarme 300 veces en el banquillo del Madrid no es un milagro, pero casi»

Carlo Ancelotti, de celebración esta noche en el Bernabéu ante el Alavés (20.00 horas, 'Dazn')

Fermín de la Calle

MADRID

Nueva comparecencia de Carlo Ancelotti ante los medios de comunicación, en este caso en la previa del encuentro que disputarán este martes a las 20.00 horas (*Dazn*) en el Santiago Bernabéu Real Madrid y Alavés. El técnico italiano indicó que «estamos empezando a tener una buena dinámica. Y las cosas van a ir mejorando en los próximos partidos. Estoy convencido».

Carletto cumple 300 partidos en el banquillo del Real Madrid algo que celebra con cierta incredulidad: «He tenido la suerte de dirigir a grandes clubes y en el Milan además he sido jugador. Por eso le tengo un cariño especial. Pero tengo la suerte de cumplir 300 partidos en el mejor club del mundo, el Real Madrid. Y eso es algo especial. Sentarme 300 veces aquí no es un milagro, pero casi».

El técnico hizo un repaso de la enfermería y anunció que habrá rotaciones: «Jude sufrió un golpe en el hombro que tenía dañado el año pasado, pero no le ha afectado y ha recuperado bien. Está disponible y puede jugar. Carvajal necesita más días para recuperarse del golpe que sufrió y contaremos con él para el domingo. Ceballos está recuperando bien, bastante rápido. Tiene buenas sensaciones y está en el

buen camino. Y Camavinga esperamos que entrene desde el jueves, porque el miércoles daremos fiesta y si lo hace, estará disponible para el domingo».

#### Rotaciones obligadas

Sobre las rotaciones advirtió que «es momento de rotar. Hay jugadores que han rotado como Vincius o Mendy y tienen más oportunidad de jugar. ¿Mbappé? Ya lo veréis mañana -por hoy-». Preguntado por Endrick, del que anunció que sería titular en algún partido de este ciclo, apuntó: «La posición de Endrick es bastante clara, pero ha jugado como extremo y lo hace bien porque trabaja y está motivado. Es un delantero centro, pero puede jugar en banda. El juego por dentro lo hace bien y puede aprovechar jugando ahí. Hablo con todos los jugadores y él entiende que debe ser paciente. Ve que está con los mejores delanteros del mundo y está ganando muchas posiciones, su profesionalidad es muy alta y es muy maduro. Tiene una profesionalidad muy alta y estamos encantados con él».

#### Federación

#### El 'cerebro jurídico' de Rubiales, a declarar por la Supercopa

Tono Calleja Flórez

MADRID

La jueza que investiga el caso Supercopa y sus piezas separadas ha llamado a declarar como investigado el 3 de octubre al abogado Tomás González Cueto, considerado el cerebro jurídico del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, también imputado en el procedimiento que instruye la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid).

El que fuera abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es un personaje clave en la trama, según se desprende de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita al caso. Las intervenciones telefónicas y análisis de documentos realizados por los agentes dibujan su importante posición de poder dentro de la Federación, de la que se valdría para influir en la toma de decisiones de la directiva federativa.

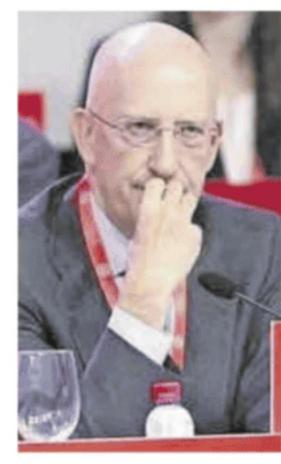

Tomás González Cueto. | EFE

Las pesquisas señalan a pagos extraordinarios que facturaría a la RFEF de forma independiente, contratación de agencias de detectives para servir a intereses personales de Rubiales, responsabilidad en la canalización de comisiones y posibles conflictos de interés dada su condición de comisionado de Control Externo, un puesto de nueva creación para el que fue nombrado por el presidente dimitido. Considerado la mano derecha jurídica del expresidente, defendía hasta que fue detenido por los agentes de la UCO en al menos 40 causas judiciales.

#### LaLiga EA Sports

# Lamine, estatus de estrella hasta por los palos que recibe

El joven astro del Barcelona ya es el que más faltas provoca en la competición liguera

Daniel Gómez

MADRID

Todo pasa muy rápido, y más en el mundo del fútbol. A estas alturas, a nadie le extraña ya que un chico de apenas 17 años como es Lamine Yamal puje firmemente por ser la gran estrella de LaLiga, codo con codo con jugadores como Vinicius o Mbappé. El extremo marca como cualquiera, asiste más que nadie y desborda rivales como ninguno. Aparece, por tanto, en todas las listas estadísticas de mejores del campeonato. Y también en otras que, de forma más indirecta, remarcan su estatus de jugador top.

Porque Lamine es, también, el jugador que más faltas recibe de LaLiga (18). Los rivales, que ya son sabedores de su capacidad para decidir partidos en cualquier instante, tratan de frenarlo de cualquier forma. Y llega un punto que se desquician, al no poder lograrlo de forma reglamentaria ante la superioridad del chico.

Ocurrió el pasado domingo, en la goleada del Barça en Villarreal. el astro culé, que dio una asistencia de genio con el exterior en el quinto gol de su equipo, no paró de encarar, buscando una y otra vez el uno contra uno hasta con el 1-5 en el marcador. Y desquició a sus rivales, incapaces de detener sus acometidas, como demostraron Sergi Cardona e Ilias Akhomach, autores de dos faltas durísimas sobre el extremo con dos patadas alevosas durante el tramo final del choque, cuando ya estaba
decidido. Dos acciones que provocaron que compañeros como Raphinha, Marc Casadó o Héctor
Fort saltaran a defenderle.

#### Vigilancia arbitral

«Es un tema que el Comité Técnico de Árbitros tendrá que vigilar con Lamine Yamal y con cualquier jugador que veamos que está en ese tipo de acciones. Yo creo que es, ya digo, no por Yamal, sino por cualquiera, también con Vinicius hubo una queja y hay que tener cuidado evidentemente con él y con todos», expuso ayer Javier Tebas, presidente de LaLiga.

En esta palabras de Tebas emerge, de fondo, la preocupación por cuidar al que ahora mismo es uno de los grandes activos del campeonato. Según un análisis publicado por la web BeSoccer, en los seis encuentros disputados hasta la fecha en Liga, Lamine ha recibido 18 faltas. O lo que es lo mismo, sufre 3 infracciones por duelo. Una cada 29,77 minutos, teniendo en cuenta que ha disputado 536.



Lamine Yamal recibe una dura entrada, el domingo, de un jugador del Villarreal.

El partido ante el Villarreal, con ese final polémico, fue en el que más faltas recibió, con un total de 4. Ante Girona, Valladolid, Athletic y Valencia, Yamal sufrió 3 faltas por partido. Y ya para cerrar, el duelo ante el Rayo Vallecano fue el más amable para él, con solo 2 infracciones recibidas.

Lamine lidera esta particular clasificación justo por delante de una de las revelaciones de LaLiga, Christantus Uche, un centrocampista del Getafe reconvertido a delantero que ha sido objeto de 16 faltas. Las mismas ha sufrido hasta el momento Take Kubo, jugador de la Real. Fuera del podio en los totales se queda un Vinicius que ha sido frenado en falta en 15 ocasiones en lo que va de Liga. Eso sí, su media de faltas por minuto es muy similar a la de Lamine, recibiendo una infracción por parte del rival cada 31,53 minutos sobre el césped al acumular solo 473 minutos.

# El Barça confirma que Ter Stegen se pierde lo que resta de temporada

El meta alemán sufre una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha & Keylor Navas, ex del Madrid, suena como reemplazo

Marcos López

BARCELONA

Son seis jornadas y seis triunfos. El Barça de Flick vuela en la Liga, pero en el camino va perdiendo piezas que eran esenciales en su estructura. En seis jornadas ha visto caer a un joven prometedor como Marc Bernal, quien había ocupado con honor el hogar que dejó vacío Sergio Busquets cuando se marchaba a Miami. Y ahora pierde a Ter Stegen, confirmada la «rotura completa» del tendón rotuliano de su rodilla derecha.

Ocurrió en Vallecas y el entrenador, pragmático como es, encontró una solución, y también de carácter casero, en Marc Casadó. El vestuario quedó devastado por esa gravísima lesión que padeció el joven en su rodilla izquierda. Igual quedó en La Cerámica cuando vio caer al meta alemán justo después de atrapar un balón aéreo a la salida de un saque de esquina.

«Las pruebas médicas han confirmado que Ter Stegen tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha», informó el club azulgrana, indicando que por la tarde se sometía a una intervención quirúrgica sin precisar dónde ni el especialista que lo iba a intervenir.

Tras el partido en Villarreal, el portero del Barça fue en la ambulancia al hospital. Y del hospital a la furgoneta que le llevó de vuelta a Barcelona, mientras sus compañeros ya habían regresado en avión. Ter Stegen abandonó la clínica en silla de ruedas, mientras Flick intentaba buscar soluciones

a tan tremenda baja.

Con Marc Bernal la encontró rápidamente. Al día siguiente de lesionarse ante el Rayo, el técnico eligió a Marc Casadó, ofreciéndole la máxima confianza sin buscar excusas ni refugiarse en otras coartadas. Con el portero más de lo mismo. Miró a Iñaki Peña, el meta suplente, y se entregó a sus manos. Y a sus pies.

Eso sí, el club no deja de observar el mercado. Y en las últimas horas un nombre ha cobrado fuerza, y no es otro que el de Keylor Navas, un ex del Real Madrid que está sin equipo, condición que debe cumplir el posible fichaje.

El costarricense, tras acabar su etapa en el PSG, quiere jugar y vería con buenos ojos vestir de azulgrana. El arquero está representado por el Jorge Mendes, que mantiene buenas relaciones con la cúpula del Barça después de varias operaciones entre ambos.

#### Internacional

#### El entrenador grancanario Miguel Ángel Ramírez deja el Al-Wakrah

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El preparador grancanario Miguel Ángel Ramírez Medina (39 años), que en el pasado curso llevó las riendas del Sporting de Gijón -cayó en las semifinales del playoff de ascenso-, concluye su ciclo en el Al Wakrah de Catar. Duró tres meses solo. Diferentes medios resaltan las diferencias entre el técnico y los propietarios del club, que no han anunciado la salida del campeón de la Copa Sudamericana con el Independiente del Valle de Ecuador. Ali Rhaman, que ejercía de segundo de Ramírez, por orden de la cúpula de mando, toma ahora la dirección del club.

Según La Nueva España, el técnico isleño y el club mantenían discrepancias en cuanto a la metodología de trabajo, en la que la directiva deseaba contar con una mayor capacidad de intervención. Tras la negativa del gran canario, el Al Wakrah optó por dar las riendas al que se había impuesto como segundo de Ramírez al inicio de la campaña, un preparador local.

#### Rodri, con el cruzado roto, a falta de pruebas en España

Agencias

MANCHESTER

A falta de realizarse unas pruebas definitivas en España, Rodrigo Hernández, Rodri, sufriría una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, según el diario Marca, lo que le haría perderse el resto de la temporada. El mediocentro titular de la selección española y del Manchester City se producía esta lesión en el transcurso del partido de la Premier League inglesa que enfrentaba al conjunto de Pep Guardiola contra el Arsenal de Mikel Arteta, que acababa con empate a dos. La lesión le llega al centrocampista citizen justo en la semana en que criticaba lo cargado del calendario y planteaba la posibilidad de que los futbolistas convoquen una huelga. El jugador está ya en España para visitar a varios especialistas y valorar la operación.

#### Gran Canaria Arena

|           |     |                   | 22224     |      |        |
|-----------|-----|-------------------|-----------|------|--------|
|           |     | JUGADOR           | POSICIÓN  | EDAD | ALTURA |
|           | 1.  | Jakub Urbaniak    | Ala-pívot | 21   | 2,05   |
|           | 3.  | Jovan Kljajic     | Escolta   | 23   | 1,96   |
| PUESTO    | 4.  | George Conditt IV | Pívot     | 24   | 2,12   |
|           | 5.  | Caleb Homesley    | Escolta   | 27   | 1,98   |
|           | 6.  | Andrew Albicy     | Base      | 34   | 1,78   |
| -         | 9.  | Nico Brussino     | Alero     | 31   | 2,04   |
|           | 10. | Miquel Salvó      | Alero     | 29   | 2,05   |
| VICTORIAS | 12. | Carlos Alocén     | Base      | 23   | 1,94   |
|           | 13. | Pierre Pelos      | Ala-pívot | 32   | 2,05   |
| -         | 14. | John Shurna       | Ala-pívot | 34   | 2,06   |
|           | 18. | Mike Tobey        | Pívot     | 30   | 2,13   |
| DERROTAS  | 32. | Joe Thomasson     | Escolta   | 31   | 1,96   |



#### 20.00 horas, Movistar + Deportes

| _   | JUGADOR            | POSICIÓN  | EDAD | ALTURA |
|-----|--------------------|-----------|------|--------|
| 1.  | Quinn Ellis        | Base      | 21   | 1,84   |
| 3.  | Myles Cale         | Escolta   | 25   | 1,97   |
| 5.  | Jordan Ford        | Base      | 26   | 1,85   |
| 6.  | Andrea Pecchia     | Escolta   | 26   | 1,96   |
| 10. | Toto Forray        | Base      | 38   | 1,88   |
| 21. | Selom Mawugbe      | Pívot     | 26   | 2,08   |
| 22. | Anthony Lamb       | Ala-pívot | 26   | 1,98   |
| 26. | Jordan Bayehe      | Pívot     | 24   | 2,04   |
| 27. | Denis Badalau      | Alero     | 18   | 2,02   |
| 32. | Cesare Placinschi  | Ala-pívot | 17   | 2,05   |
| 33. | Eigirdas Zukauskas | Ala-pívot | 32   | 2,04   |
| 68. | Patrick Hassan     | Escolta   | 17   | 1,85   |

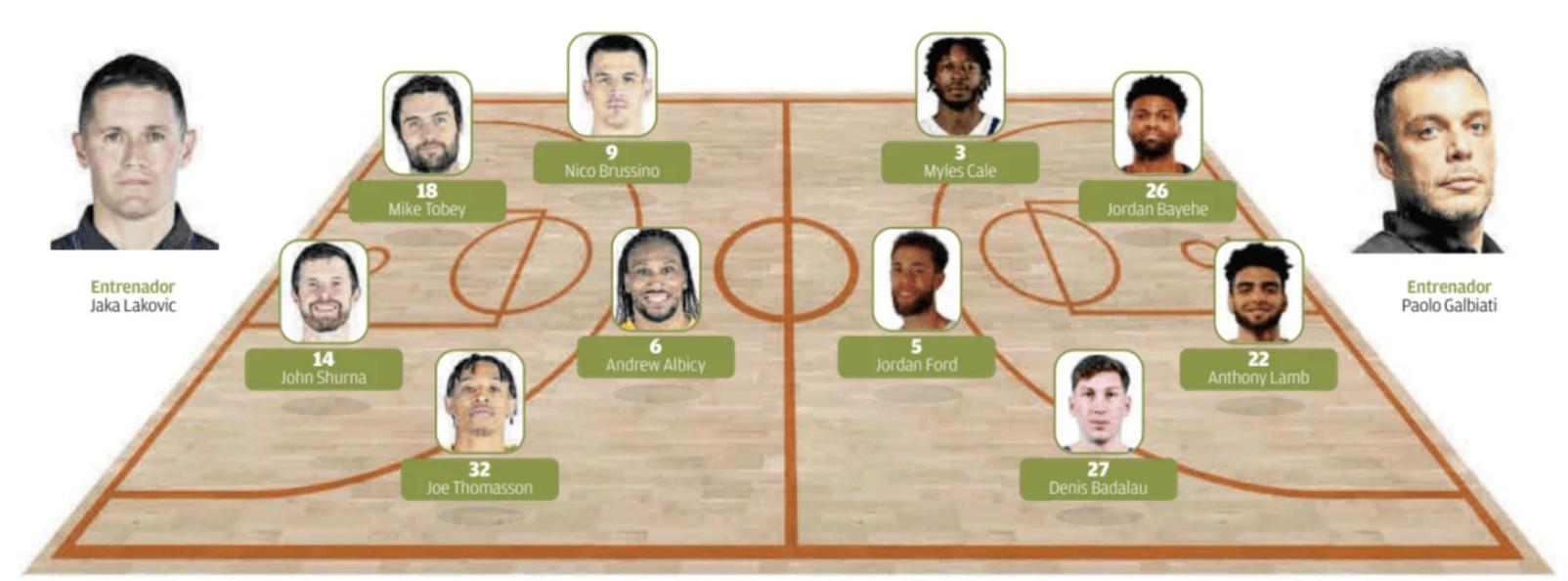

# Europa como primera piedra

El Granca arranca la temporada oficial en la Eurocup más dura de los últimos años 💠 El Trento italiano, primer rival de los amarillos en el Arena (20.00 horas, 'Movistar Deportes')

#### Santiago Icígar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Vuelve la competición oficial para el Dreamland Gran Canaria. A diferencia de otras temporadas, el nuevo curso para los amarillos empieza con la competición europea, y no con la Liga Endesa como era habitual hasta ahora -la ACB arranca el fin de semana-. Los claretianos, que debutan en la fase de grupos de la Eurocup esta noche en el Arena frente al Dolomiti Energia Trento (20.00 horas, Movistar Deportes), afrontan el torneo continental sin la presión, a priori, de ser uno de los grandes favoritos al título. Sobre todo por la inversión realizada por clubes como el Happoel Tel Aviv, el Bahcesehir College Istanbul o el Besiktas, en su grupo A, o el Valencia Basket de Pedro Martínez, en el B. Todos ellos cuentan con presupuestos más propios de la Euroliga que de la segunda competición.

A pesar de todo, la hinchada del Granca siempre espera la mejor versión de los suyos en una de sus competiciones fetiche, y más después de levantar el trofeo de campeón hace dos temporadas. El resbalón sufrido el curso pasado ante el Besiktas en la defensa

#### El balance, favorable a los amarillos

El Dolomiti Energia Trento se trata de un viejo conocido del Dreamland Gran Canaria en su historial de participaciones europeas. El cuadro del Águila se ha visto las caras con los amarillos hasta en ocho ocasiones, en las que los italianos han salido victoriosos en tres de ellas por cinco veces de los claretianos. A pesar de que el balance favorece a los isleños, lo cierto es que el curso pasado, en su última visita al Arena, los transalpinos se llevaron el triunfo del recinto de Siete Palmas. Derrotaron al Granca por un doloroso 76-98, en la que se convertía en la segunda derrota del curso en la Eurocup para los hombres de Jaka Lakovic. En aquella ocasión resultó decisivo Andrejs Grazulis, quien con 23 puntos se erigió el máximo anotador del partido. De esta manera, el Trento vengaba la derrota infringida por los amarillos en la primera vuelta. Los claretianos se impusieron por 73-87 en tierras italianas, con Nico Brussino (24 puntos anotados) estelar. En las otras tres visitas de la escuadra italiana a tierras grancanarias el triunfo fue siempre para los locales (85-76, 71-61 y 94-88). | S. Icígar

del entorchado, le agrega un punto de exigencia al proyecto de Jaka Lakovic en su tercera temporada al frente del conjunto grancanario, que tiene como aval el contar con una de las plantillas más ilusionantes de los últimos tiempos, en principio.

Sobre el papel, el director deportivo Willy Villar ha confeccionado un plantel que se adapta a los gustos del estratega balcánico, con más físico y centímetros en la pintura. George Conditt IV aportará energía, mientras Mike Tobey ejercerá de pívot moderno, con buena mano desde el 6.75 para abrir el campo y dotar a su entrenador de una variedad táctica con la que no contaba el curso anterior.

Carlos Alocén, el fichaje más mediático de la era Villar, añade talento a la sala de máquinas del Dreamland Gran Canaria, mientras el flow lo pone la nueva pareja de escoltas, Joe Thomasson y Caleb Homesley, dos jugones que ya se han repartido el protagonismo en la pretemporada con sendos MVP en la Copa Isola.

#### El descaro de los canteranos

Esta fase inicial de preparación ha servido además para ver en acción a los jóvenes valores de la factoría amarilla. Jakub Urbaniak, en su primer curso con ficha del primer equipo, ha aportado físico y descaro a la rotación

JORNADA 1

| Joventut-Hapoel Tel Aviv   | 19.30 h.    |
|----------------------------|-------------|
| Gran Canaria-Trento        | 20.00 h.    |
| Vilnius-Bahcesehir         | X. 17.00 h. |
| Besiktas-Buducnost         | X. 18.00 h. |
| Trefl Sopot-ratiopharm Ülm | X. 18.00 h. |

del Granca, demostrando que tiene cabida con los profesionales y mostrando el camino a seguir a Massamba Diop, Lucas Maniema, Dylan Bordón v Eetu Heinonen.

A pesar de ser un viejo conocido, poco o nada tiene que ver este nuevo Dolomiti Energia Trento, rival hoy de los amarillos, con el del curso pasado. Hasta nueve caras nuevas presenta esta temporada el cuadro dirigido por Paolo Galbiati, quien a sus 40 años afronta su segundo curso dirigiendo al equipo del Águila.

La propuesta de juego de los italianos pasa por buscar transiciones rápidas y una lucha encarnizada por el rebote que le permita correr y coger descolocada a la defensa rival. Entre sus estrellas destaca el base norteamericano Jordan Ford, con pasado NBA en las filas de los Sacramento Kings y recién llegado al conjunto italiano procedente de la G-League.

Clubes como el Happoel Tel Aviv, Bahcesehir, Besiktas o Valencia parten como favoritos

Por su parte, Myles Cale, tras su paso por la G-League, llegaba este verano a la plantilla procedente de la Liga belga para reforzar el puesto de escolta. En la doble posición de alero y ala-pívot, el joven rumano Denis Badalau aporta versatilidad y buena mano en el tiro, al igual que su compañero, Anthony Lamb, quien cuenta con un breve paso por la NBA en las filas de los Golden State Warriors y de los San Antonio Spurs; ahora prueba fortuna en Europa tras jugar el curso pasado en el baloncesto oceánico, en los New Zealand Breakers.

El Trento desembarca en la Isla tras imponerse en el Memorial Brusinelli al Brescia (100-88), con protagonismo de Lamb y Ford -24 y 16 puntos respectivamente-. Al igual que el Granca, arranca la competición liguera el próximo sábado.

#### **CB** Gran Canaria

#### S. Icígar

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, daba un anuncio más o menos tranquilizador a la afición amarilla antes de la apertura oficial de la temporada 2024-25 en la Eurocup, esta noche frente al Dolomiti Energia Trento (20.00 horas, Movistar Deportes) en el Arena. La enfermería amarilla está por fin vacía después de una pretemporada con muchos pacientes: «A falta de dos entrenos, todos los jugadores están disponibles, aunque Miquel Salvó y Jovan Kljajic se han unido al grupo en los últimos días».

El esloveno resaltó que los problemas físicos han impedido una preparación óptima. «Nos hemos pasado casi toda la pretemporada sin tres jugadores importantes para nuestro equipo -además de los antes reseñados hay que añadir a George Conditt IV- y que ahora está por detrás del resto tanto en el ritmo como en cuanto a los automatismos que queremos hacer, pero esto funciona así, no podemos cambiarlo y mañana -por hoy-vamos a estar preparados para jugar y competir bien, para comenzar bien en nuestro primer partido de Eurocup», resumió.

El estratega balcánico incidió en su idea de que el grupo A de la Eurocup, donde se encuentra el Dreamland, «es el más difícil de los últimos años», con clubes con grandes presupuestos que «han invertido mucho en sus plantillas como puedan ser el Hapoel Tel Aviv, el Bahcesehir College Istambul o el Besiktas, incluso alguno de ellos podría equipararse a los equipos de Euroliga».

Lakovic señaló que, desde ya, «tenemos que focalizarnos, porque cada victoria y cada punto será muy importante en este grupo, no habrá días libres ni relajados, porque en el nuestro, en mi opinión, hay hasta seis equipos que pueden pensar en acabar entre los dos primeros, e incluso alguno más en la lucha por entrar en el Playoff; por eso desde el primero, todos los partidos, sea cual sea el rival, son importantes», resaltaba el técnico claretino.

#### Los peligros del Trento

En cuanto al adversario de hoy, un Dolomiti Energía Trento que presenta hasta nueve caras nuevas



Lakovic, ayer, durante la rueda de prensa previa al choque del Granca con el Trento de la Eurocup. | CB GRAN CANARIA

# Lakovic: «Este año no habrá ni días libres ni relajados»

El técnico resalta la dureza del grupo A de la Eurocup: «El más difícil de los últimos años»

con respecto al curso pasado, señalaba lo siguiente el entrenador claretiano: «En sus encuentros de pretemporada se ha visto claramente cuál es su idea de juego; quieren jugar muy rápido en contraataque, tanto tras rebote como tras canasta, correr mucho, acabar en los primeros minutos de posesión. Va a ser clave poder controlar sus carreras, su juego en transición y proteger nuestro rebote. Vamos a intentar imponer nuestro ritmo de juego y, con una buena defensa, esperamos ponernos en una buena disposición para ganar el partido»..

De las individualidades italianas, Lakovic destacó «el juego de sus exteriores». «Tienen a Quinn Ellis, al que ya conocemos del año pasado, a Jordan Ford, un base que mueve bien al equipo y es muy buen tirador, y en la posición de tres-cuatro está Lamb (Anthony), que también es nuevo, un muy buen jugador que le gusta jugar abierto; en las situaciones rápidas, en la que donde todos juegan muy abiertos, son peligrosos», analizó.

#### «Conocernos mejor»

Centrándose ya en su Dreamland Gran Canaria, el preparador balcánico recordó que «el objetivo de llegar a la primera jornada en una forma óptima, por las lesiones, no lo hemos logrado, pero tenemos que encontrar maneras de competir bien y ganar, creo que entre las cosas a mejorar se encuentra la necesidad de conocernos mejor entre todos a la hora de atacar, porque en ocasiones nos cuesta encontrar las posiciones en las que cada uno busca su espacio, y por eso el ataque a veces parece algo más lento de lo que debería de ser».

A pesar de todo, el esloveno reconoció que «cada día los jugadores se conocen mejor entre ellos y

#### Las frases

Jaka Lakovic Entrenador del Granca

«El Trento es un equipo rápido al contraataque, tanto tras rebote como después de canasta»

«Por las lesiones no hemos llegado a la primera jornada en condiciones óptimas»

«Tenemos una plantilla con físico suficiente para competir en Europa y en la Liga Endesa»

«La clave para ganar el partido pasa por ser capaces de imponer nuestro ritmo de juego»

los sistemas, y van progresando, pero hay aún margen de mejora».

Lakovic resaltó que este año cuenta con una plantilla bastante equilibrada: «Creo que tenemos el físico necesario para poder competir en las dos competiciones, cada posición está bien cubierta. Debemos tener en cuenta que el año pasado fue algo diferente, mientras que ahora, como en mi primera temporada aquí, volvemos a tener dos ventanas de selecciones y tendremos un primer respiro entre finales de octubre y principios de noviembre, por lo que hasta ese momento vamos a ir a tope a ganar el mayor número de encuentros que podamos».

#### JUDO

#### Canarias, segunda en la Supercopa de España júnior

La selección de Canarias ocupó la segunda plaza en la Supercopa de España júnior de judo, celebrada en el marco de la 24º edición del Memorial Internacional Santiago Ojeda, donde se dieron cita también representantes Portugal, Italia, Francia y Noruega. Los representantes isleños que lograron plaza en lo más alto del podio fueron Antonio y Alejandro Ramírez. | LP



Acto de entrega de medallas en el Gran Canaria Arena. LP/DLP

#### TRIATLÓN

#### Ricardo Hernández y Mía Leadbeater ganan en La Gomera

Ricardo Hernández, del Club Triator, y Mia Leadbeater, del Club Chamo Díaz, fueron los vencedores del 29º Triatlón Isla de La Gomera, que se celebró en la capital de la isla colombina. Participaron un total de 160 triatletas. Hernández, además, se proclamaba campeón de las Series Canarias, junto a Irene Loizate. | F. J.

#### VOLEIBOL

#### El Arena, listo para acoger la doble cita de la Supercopa

Los técnicos del Instituto Insular de Deportes dan luz verde al Guaguas y al Hidramar Gran Canaria para disputar la Supercopa de España en el Arena. Las grancanarias abren fuego el viernes ante el Avarca de Menorca (18.00 horas). El sábado le toca el turno al Guaguas, a la misma hora, ante el Unicaja Costa de Almería. | S. I.

#### Paddle surf

#### V. P.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La majorera Alba Alonso Frey se coronó en Dinamarca doble campeona del mundo. A nivel individual conquistaba el oro en la distancia esprint dentro del Mundial ISA de SUP y paddleboard. La competidora de Fuerteventura consiguió, además, subirse a lo más alto del podio con la selección española en la clasificación general por equipos, amén de obtener la plata en la prueba de relevos. La victoria de la isleña se produjo en la última prueba del evento y, aunque España tenía casi asegurada la primera plaza por conjuntos, la gran actuación de la canaria puso el mejor broche a la victoria del combinado nacional.

Nada más cruzar la línea de meta, el equipo en peso se tiraba al agua para festejar con ella su victoria y la de la selección. Francia, ganadora de la medalla de oro durante los últimos tres años, finalizaba en tercera posición, por detrás de Japón.

La final femenina de la modalidad esprint se presentaba, a priori, muy exigente para Alba Alonso, ya que enfrente tenía a tres competidoras que habían conseguido medalla en 2023: la campeona mundial defensora del título, la francesa Mélanie Lafenetre; y las dos veces medallistas en esta cita mundialista, la puertorriqueña Mari Carmen Rivera y la italiana Cecilia Pampinella.

Una salida prematura de la majorera le obligaba a ser algo más conservadora en la segunda salida. Tuvo que emplearse a fondo para remontar, pero su empuje en los metros finales de ese primer tramo del recorrido resultó determinante. Consiguió meter la tabla entre la baliza y su rival, realizó el mejor giro de las cuatro competidoras y echó el resto en los últimos metros, para así conseguir una ventaja considerable que le permitía respirar y disfrutar en los



La majorera Alba Alonso Frey, en pleno esfuerzo, durante una de las pruebas del Mundial celebrado en Dinamarca.

# Alba Alonso, campeona del mundo en Dinamarca

Doble éxito de la majorera: oro en la modalidad esprint y también primera por equipos como integrante de la selección española

metros finales del recorrido. Pampinella cruzaba la línea de meta en segunda posición, tras una dura pelea con la francesa Lafenetre; mientras que la cuarta plaza era para la competidora portorriqueña Mari Carmen Rivera.

#### «Un sueño»

«Es un sueño hecho realidad», manifestaba Alba Alonso al término de la prueba. «He estado trabajando muy duro desde hace ya varios años, especialmente en los últimos meses, desde que supe que iba a hacer la prueba de esprints en la ISA (Asociación Internacional de Surfing). Me he entrenado duro para esta disciplina y he sacrificado mucho tiempo, estoy muy feliz porque sabía que eso iba a suceder», apuntaba la majorera.

La de Fuerteventura apuntaba como el trabajo de equipo como la clave del éxito de España en la cita danesa. «Es increíble formar parte de esta selección, hemos trabajado muy duro los últimos años, ganando la medalla de plata y quedándonos a las puertas del oro; pero este año lo hemos conseguido; somos como una familia y trabajamos por el mismo objetivo», señaló la isleña.

De las 16 medallas en juego, el combinado español ganó 13 metales, con cuatro oros, seis platas y dos bronces en individuales, además del oro por conjuntos.

#### Tenis

#### Nadal se apunta a la final de la Davis de Málaga

Daniel Gómez

MADRID

Se empezó a barruntar una vez logrado el pase, y ahora se ha confirmado. Rafael Nadal jugará la Final a 8 de la Copa Davis, que se celebrará en Málaga entre el 19 y el 24 de noviembre. El mallorquín se apunta al equipo que liderará Carlos Alcaraz y buscará conquistar su sexta ensaladera.

El balear y el murciano formarán parte de una selección en la que también figuran Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, todos integrantes del combinado nacional que logró hace solo dos semanas el billete para la cita andaluza durante la fase de grupos disputada en Valencia.



Ferrer, capitán español, ayer. | EFE

«¿Veremos el regreso del Nadalcaraz?», se preguntaba la cuenta oficial de la Davis, dejando caer una de las alternativas posibles en las que Nadal podría ser de la partida.

Todo hacía indicar que el manacorí estaría de una u otra forma en Málaga. En el torneo celebrado en La Fonteta, minutos después de certificar el pase a la final, David Ferrer, el capitán español, le abrió las puertas, asegurando que «si Rafa quiere estar, vamos al fin del mundo con él».

Ahora falta ver que papel desempeñará Nadal, que cumplió 38 años recientemente y lleva sin competir desde que quedara eliminado de los Juegos Olímpicos de París a principios de agosto. Hace dos semanas, renunció a la Laver Cup y hasta la Davis en Málaga sólo tiene una cita en su calendario: una exhibición en Arabia Saudí junto a Alcaraz y Djokovic en octubre.

#### Karting

#### Simons, plata nacional júnior

La piloto grancanaria de karting Angelina Simons logró la segunda plaza en la clasificación final del Campeonato de España, en la que era su primera campaña dentro de la exigente categoría júnior. Después de finalizar en el top 15 del Campeonato Europeo de las IAME Series, la isleña de origen cubanoneerlandés, a sus 13 años, ha plantado cara a rivales hasta dos años mayores que ella, terminando el Nacional como la mejor debutante y la mejor mejor fémina del certamen. «Si me hubieran dicho hace seis meses que podríamos cerrar así esta temporada, sinceramente, no me lo hubiera creído. No puedo estar más orgullosa de nuestro progreso», apuntaba. | LP



LP / DLP

Asuntos Sociales | Jornadas de Sensibilización con la Trata con Fines de Explotación Sexual 2024

# El 89% de las chicas consumen porno «para saber lo que les gusta a ellos»

Sedano y Diquero advierten del fenómeno del «mal llamado empoderamiento sexual» en las jóvenes, que elevan en un 15% la exposición a la pornografía

María Jesús Hernández

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nueve de cada diez chicas -el 89,1%- consumen pornografía, un hábito que se ha incrementado en un 15% en los últimos años en las jóvenes, y lo hacen «para saber lo que les gusta a ellos para poder luego llevarlo a la práctica, porque ellos lo suelen pedir». Así lo afirmaron ayer la investigadora, psicopedagoga y divulgadora, Sandra Sedano y la pedagoga Manón Diquero, ambas técnicas del Servicio de Igualdad del Ajuntament de Calvià y expertas en estudios de género, que ayer impartieron la conferencia El mal llamado empoderamiento sexual como resultado de la exposición a la pornografía, que abrió las Jornadas de Sensibilización con la Trata con Fines de Explotación Sexual 2024: Desde los márgenes, que se celebran hasta hoy en la Casa de Colon, organizadas por el Programa Daniela-Oblatas y financiado por el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

«Lo llamamos falso empoderamiento porque las chicas sobre todo y las niñas están diciendo que están empoderadas a través de una hipersexualización muy destacable, y que tiene mucho que ver con lo que están viendo en redes y lo que están viendo en la pornografía», indicaron las expertas, que advirtieron sobre la huella que deja la pornografía en la educación sexual y en la construcción de la personalidad de los niños y niñas.

#### Motivo

Como dato significativo, destacaron que en la actualidad ha aumentado la exposición a la pornografía en adolescentes y jóvenes de ambos sexos, aunque en mayor medida en las chicas. «Los chicos siguen siendo los que más consumen y con más frecuencia -en torno al 91,2%-, pero en las chicas ha habido un repunte del 15% desde el 2018 al último estudio que hicimos a finales de 2022. Pero sobre todo, nos llama la atención el motivo por el que ellas ven porno que, aparte de la curiosidad o saber sobre el sexo, es saber lo que les gusta a ellos para poder luego llevarlo a la práctica, porque ellos lo suelen pedir», afirmaron.

En este sentido, Sedano calificó la pornografía como violencia sexual. «No hay pornografía alternativa, ni hay porno vegano ni porno de ningún tipo. Porno viene de prostitución, es prostitución filmada», e hizo referencia a los últimos estudios que se han



Sandra Sedano (izquierda) y Manon Diquero durante la conferencia impartida en la Casa de Colon. ANDRÉS CRUZ

llevado a cabo en este sentido, que reflejan una clara influencia de la visualización de pornografía en la respuesta con la actitud sexual que tienen ellos. «Este aumento de agresiones sexuales múltiples, en grupo, está directamente relacionada con la visualización de pornografía».

Respecto a la edad en la que empieza el consumo de pornografía, señalaron que en el 17% de los casos llegan a los 8 años, pero no porque la busquen, sino que les llega a

través de un hermano mayor, un primo, por poner según qué palabra en internet o incluso a través de los videojuegos. «Esto es lo que estamos sobre todo trabajando nosotras ahora, a través de los videojuegos, de los juegos en línea es muy fácil llegar a la pornografía, y a través de Instagram y TikTok, aunque nos digan que allí no hay porno, hay muchas triquiñuelas para llegar ahí. En la actualidad esa pornografía se está adaptando a todos los avances tecnológicos,

colándose por todas las plataformas porque a la industria pornográfica, lo único que le interesa es ganar dinero. Solo en Estados Unidos, ganó el año pasado 15.000 millones de dólares, la mayor parte en el estado de California», comentó Sedano.

Respecto a la edad media de visualización habitual de pornografía «es un poco antes de los 13 años», en ambos sexos por igual.

Sobre el alcance que está teniendo la pornografía entre los y

las jóvenes, las expertas apuntaron que la plataforma Pornhub tardó en conseguir 50 millones de usuarios solamente 19 días, algo para lo que la telefonía móvil tardó 12 años. «La industria pornográfica no está sola, hay muchas empresas a su alrededor interesadas en que funcione. Juguetes sexuales, empresas de citas, Onlyfans, maquillaje para niñas en grandes almacenes, juegos de niñas en sitios de spa y belleza mientras que los juegos de niños se orientan hacia el ejercicio físico o de su mente. Hemos normalizado muñecas sexualizadas, eventos de cumpleaños como *Princelandia*, cantantes como Selena Gómez y Aitana que dejaron de ser niñas y se hipersexualizaron y a las que todas las niñas quieren parecerse».

Varios estudios ligan el aumento de agresiones sexuales en grupo con el consumo de porno

> La edad media de visualización es «poco antes de los 13 años», aunque al 17% «les llega» a los ocho

Según Diquero y Sedano, hemos creado una cultura basada totalmente en la imagen, en redes sociales que están totalmente hipersexualizadas. «Niñas que en el colegio quieren ser aceptadas por sus iguales y a las que se le están dando dos opciones, como indicaba la feminista Gail Dines, o son invisibles o son follables», sentenciaron.

Las jornadas, que este año alcanzan su séptima edición, fueron inauguradas ayer por la directora general del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, Ana Brito, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Vargas Palmés y la directora del Programa Daniela-Oblatas, Asunción Bartolomé.

Vargas recalcó el compromiso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para frenar la trata con fines de explotación sexual: «Este es uno de los mejores negocios e inversiones para unos cuantos y vamos a seguir trabajando para no permitírselo»; mientras que Brito quiso llamar la atención sobre una lacra que, a pesar de ser conocida por todos, sólo las instituciones sociales la están denunciando. Por su parte, Asunción Bartolomé, en referencia al lema de este año, indicó que «vivir en los márgenes, con ausencia total de derechos es la realidad de miles y miles de mujeres que se encuentran en la prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Nuestro objetivo es sacudir las alfombras donde se esconden a las víctimas de trata».

#### Una ley integral de trata para España

El delito de trata y explotación sexual en Canarias: Estado de la cuestión, es el título de la conferencia impartida ayer por Teseida García, Fiscal Delegada Autonómica de Trata de Personas y Extranjería de la Comunidad Canaria desde julio de 2023, donde contextualizó la trata dentro de la jurisprudencia estatal, partiendo de la base de que «es el segundo delito más lucrativo después del tráfico de armas». Sobre la característica que diferencia a la trata del resto de delitos, la fiscal señaló la dignidad como el principal derecho fundamental vulnerado. «La dignidad es la cualidad que diferencia a los seres humanos de cualquier cosa, es lo más preciado que tiene el ser humano». Finalmente, Teseida García advirtió que España necesita una ley integral de trata de seres humanos. «Ha habido intentos, pero no han llegado a buen puerto, incluso teniendo organismos que persiguen la inexistencia de la misma. No hay mayoría ni voluntad para que esta ley integral se promulgue», denuncia García. En este sentido, una de las invitadas a las jornadas, Kajsa Ekis Ekman -activista y periodista-, destacó la experiencia de su país, Suecia, el primero en el mundo en prohibir la compra de servicios sexuales en 1999. «Ya llevamos 25 años con esta ley y la experiencia es muy positiva, no tenemos prostitución callejera, ni puticlubs, la compra de sexo ha disminuido de uno en cada ocho suecos a uno de cada 13. Yo creo que sería bueno tener esa ley sobre todo en Alemania y en España que son los países que ahora tienen mucho problema con la prostitución». | M. J. H.

#### Medioambiente



Formación para el rescate de cetáceos por parte de la Fundación Loro Parque. | ANDRÉS CRUZ

# Canarias aspira a ser pionera en devolver al mar cetáceos varados

El Archipiélago contará con equipo instrumental desarrollado por la Fundación Loro Parque y personal especializado para rescatar animales en la costa

Daniela Marrero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias ambiciona convertirse en una comunidad pionera en la devolución al mar de cetáceos varados mediante el uso de herramientas desarrolladas en el Archipiélago y adaptadas a las distintas tipologías de la fauna marina. El equipo instruido por el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Loro Parque Fundación y el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrolló ayer una jornada formativa en la playa de Las Canteras, con el objetivo de gestionar este tipo emergencias reduciendo el riesgo de muerte de ejemplares en varamientos individuales o masivos.

En zonas costeras con altos índices de varamientos o puntos negros, Canarias es «uno de los pocos lugares donde este tipo de operaciones se lleva a cabo», destacó el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink. El litoral del Archipiélago supone el hábitat de una hasta 30 especies identificadas de ballenas y delfines, en donde vara una media de 50 cetáceos al año, algunos de ellos todavía vivos. Una situación que atienden desde el equipo de IUSA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, liderado por el catedrático Antonio Fernández, y desde donde se trata de dar respuesta a por qué un cetáceo vara en la costa.

«En la casuística de varamientos de origen antrópico, es decir, las causas de muerte asociadas a la actividad humana, siempre se ha distinguido la actividad pesquera, que en comparación con otras regiones es baja, pero hay un ligero porcentaje que fallecen por quedar atrapados en redes o enganchados en el anzuelo de algún palangre», apunta Fernández. La «causa de mayor preocupación» son los fast ferries, que causan daños en la población de grandes cetáceos, como los cachalotes, por colisiones. Las aguas de Canarias registran más de 20.000 conexiones de este tipo entre las Islas, algo que lleva a pensar al IUSA «si esta situación es sostenible, en cuanto a niveles de mortalidad y los datos de población de cetáceos». «Es un problema complejo que estamos investigando y que tiene implicados a navieras y centros de investigación», señala.

#### Desarrollado en Canarias

Para lograr salvar la vida de los animales que acaban en la costa, la organización implanta un dispositivo instrumental común a todas las Islas Canarias, que se cumpla de acuerdo a las condiciones particulares de la costa y el cetáceo. «Estos dispositivos funcionan ya en EEUU o Reino Unido, pero no lo hacían en las Islas Canarias», reconoce el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia Portolés, uno de los grandes implicados en la iniciativa. Además, desde la organización ya apuntan a otros destinos como el archipiélago de Cabo Verde, con un «territorio especialmente sensible» como la isla de Boa Vista, para seguir expandiéndose por el Atlántico.

La Fundación trata de crear una plantilla de especialistas en el tratamiento de cetáceos

El Archipiélago registra de media al año alrededor de 50 varamientos de ballenas y delfínes

El proyecto subvencionado por el Gobierno de Canarias y el IUSA trata de construir herramientas para auxiliar a cetáceos varados en dos ejes que se sustentan a través del material y la instrucción a un equipo profesional. Un set que ya distribuyen a las ocho islas con el objetivo de adecuar un protocolo común e impartir jornadas de formación. Todo en aras de disponer de un personal especializado en atención a cetáceos, con profesionales como el veterinario jefe del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de Tafira, Pascual Calabuig Miranda.

Algunas de las piezas que componen este material son barras y 'camillas', empleadas para levantar animales «pequeños» que pesen menos de 250 kilogramos entre seis personas. Por otro lado, la fundación emplea toallas y lonas para contribuir a la función termorreguladora de los cetáceos varados. Las telas húmedas «evacúan el calor» y disminuyen la temperatura del animal expuesto al sol y que se encuentra fuera de su hábitat natural.

En las costas con superficie arenosa o compuesta de callados, la fundación empleará colchonetas «para evitar heridas por rozamiento» y «facilitar su movilidad». Estas corresponden a herramientas más complejas para abordar animales de más de 250 kilogramos, elaboradas a partir de rodillos hinchables, parecidas «a los balones de una zódiac».

En simulaciones como la de ayer, la fundación trabaja con animales hinchables para mostrar el tamaño real de lo que podría ser un calderón tropical, por ejemplo. «En la mayor parte de los varamientos los animales ya han fallecido o mueren a los pocos minutos. Los varamientos de animales vivos son una situación excepcional, pero es cierto que, si existe una posibilidad de devolver a un cetáceo en buenas condiciones al mar, estas herramientas son fundamentales», concluyó Almunia.

#### Universidad

#### El edificio de Informática y Matemáticas de la ULPGC comienza su renovación

Invierten 3,4 millones de euros en una de las obras más importantes en la última década

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha iniciado en el mes de julio las obras de reforma y rehabilitación de uno de los centros más antiguos de la institución: el edificio de Informática y Matemáticas, ubicado en el Campus de Tafira. Con un presupuesto de 3,4 millones de euros, y financiada por el Fondo de Desarrollo de canarias (FDCAN), la ULPGC comienza a renovar sus principales infraestructuras docentes, que, en muchos casos, superan los 30 años de antigüedad y necesitan, de manera urgente, una completa reforma estructural.

En el caso del Edificio de Informática y Matemáticas, esta rehabilitación se inicia en los módulos que integran las aulas y laboratorios para la docencia, y se prevé que las obras se desarrollen, como máximo, a lo largo de los dos próximos cursos académicos. Entre las principales actuaciones destaca un nuevo cerramiento y la mejora de la envolvente del edificio, sustituyendo el actual por una carpintería de aluminio en fachada. Además, está prevista la reparación de la estructura metálica, los sistemas de seguridad contra incendios, el aislamiento acústico y la sustitución del lucernario.

Dada la importancia de la rehabilitación, la dirección de la Escuela de Ingeniería Informática, en coordinación con la Gerencia de la institución académica, han decidido que la docencia de las tres titulaciones que se imparten en la actualidad (Grado en Ingeniería Informática; Grado en Ingeniería Física y Matemática; y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos) se lleve a cabo este curso, y de manera provisional, en horario de tarde y en otros centros del Campus de Tafira: en el edificio de Arquitectura, en el edificio de Ciencias Básicas, en el edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, en el edificio de Electrónica y Telecomunicación y en el edificio de Ingenierías. «Se trata de un reto logístico en el que la Dirección de la Escuela, la Dirección de los departamentos de Informática y Sistemas y de Matemáticas y la Administración del Edificio han estado trabajando durante más de un año con la Gerencia».

#### Ciencia

#### Agencias

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han descubierto tres nuevas especies de rosas silvestres en tres de los volcanes más altos y antiguos de las islas Canarias. Las tres nuevas rosas, según apuntan los científicos, muestran una combinación de características que no se encuentran en ninguna rosa silvestre ni de Europa ni del resto de las poblaciones de Canarias. El estudio se ha publicado en la revista científica especializada Flora Montiberica.

El citado estudio está liderado por Pablo Vargas, investigador del CSIC en el Real Jardín Botánico (RJB-CSIC), Manuel Nogales investigador del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) y Modesto Luceño, profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que se encontraban en Canarias desarrollando un estudio taxonómico cuando descubrieron estas rosas silvestres no descritas ni catalogadas hasta la fecha.

«Proponemos tres especies nuevas para la ciencia encontradas en los volcanes más altos y antiguos de las islas Canarias: en el Roque de los Muchachos de La Palma (R. roque-muchachensis), en las cañadas de El Teide (R. cannadas-teydensis), y en la caldera de Tejeda en Gran Canaria (R. gran-canariae)», indica Vargas.

#### Clasificación

Las rosas cultivadas proceden de la domesticación de las rosas silvestres. En concreto, el género Rosa, con unas 150 especies precursoras de los rosales cultivados, ha sido estudiado y manipulado desde hace siglos en Europa, América

# El CSIC descubre en Canarias tres nuevas especies de rosas silvestres

Los ejemplares se hallaron en los volcanes de Tejeda, el Teide y el Roque de los Muchachos

y Asia. La escasez de poblaciones y la complejidad taxonómica de las rosas canarias sólo ha permitido un estudio somero, de tal manera que hay numerosos registros confusos desde principios del siglo XX. Sin embargo, a pesar del interés del género Rosa en Europa, no hay ninguna clasificación actualizada para todo el archipiélago canario. Por ello, los investigadores comenzaron un estudio taxonómico de las rosas presentes en el archipiélago canario.

El estudio está liderado por Pablo Vargas, Manuel Nogales y Modesto Luceño

> Investigan un total de 75 ejemplares en los herbarios de La Laguna, la Orotava y de Madrid

«Sobre la base del tratamiento taxonómico actual adoptado para las rosas europeas en las últimas seis décadas, proponemos un mínimo de seis especies de rosas caninas (sección Caninae) para el archipiélago canario, de las cuales sólo dos ya han sido citadas: Rosa micrantha y R. rubiginosa», señala Pablo Vargas. «Algunos caracteres clave encontrados en otras poblaciones distribuidas en Gran Canaria y La Gomera encajan en el concepto de una tercera especie ya conocida en Europa: R. nitidula Besser», añade.

Vargas, Nogales y Luceño han analizado en detalle 19 caracteres clave para el estudio del género Rosa en Canarias. Los investigadores interpretan que no se conocen bien las especies de rosas canarias porque sus colonizadoras europeas y africanas son de difícil identificación por diversas causas. «Una gran confusión respecto a los nombres correctos de las especies por falta de especimenes tipo para muchas especies europeas; sólo publicadas breves descripciones originales; una hibridación generalizada entre especies que dificulta distinguir entre híbridos recientes o estabilizados; y el estudio de un género muy atractivo para los jardineros y botánicos que ha producido la publicación de un elevadísimo número de sinónimos de difícil asignación», concluyen los investigadores.

Para desarrollar este trabajo, Vargas y Nogales han recolectado ejemplares de rosas silvestres y han estudiado un total de 75 ejemplares en los herbarios de la Universidad de La Laguna (TFC), del Jardín de Aclimatación de la Orotava (ORT) y en el herbario del Real Jardín Botánico-CSIC de Madrid (MA).

#### Enclaves recónditos

En concreto, han visitado enclaves recónditos del archipiélago canario gracias a los biólogos de los cabildos y parques nacionales que trabajan en todas las islas: La Palma (F. Manuel Medina, A. Lerín), La Gomera (A. Fernández, R. Chinea Sito), Gran Canaria (I. Nogales, C. Suarez, S. Cabrera) y Tenerife (C. González Montelongo, Alfredo Reyes Betancort, M. Marrero). También han estudiado material tipo y ejemplares originales localizados en los herbarios de la Sociedad Linneana de Londres y la Universidad de La Laguna, en Tenerife.

Los herbarios son colecciones de historia natural formadas por plantas secas, o sus partes, conservan para su estudio. Los más importantes se hallan ligados a jardines botánicos, museos, universidades y centros de investigación de todo el mundo. Durante siglos y en la actualidad sirven de referencia para los diversos campos de la investigación en botánica, pero a partir de ahora estas colecciones también podrían jugar un papel crucial en la resurrección de especies vegetales extinguidas.

Nuestra época se caracteriza por cambios ambientales sin precedentes y amenazas significativas a la biodiversidad que tienen como origen la actividad humana. El cambio climático y la continua destrucción de hábitats han provocado la desaparición de casi 600 especies de plantas en los últimos 250 años.

#### Investigadores del IAC descubren que la materia oscura sufre fuerzas más allá de la gravedad

La investigación abre una nueva clave sobre dicha materia que permitirá entender su naturaleza

#### Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

La materia oscura no es como describe el paradigma dominante en el que sus partículas solo se relacionan entre sí y con la materia ordinaria por medio de la gravedad, sino que también siente fuerzas más allá de la gravedad, según un estudio del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Esas fuerzas que afectan a la materia oscura más allá de la gravedad sólo modifican su comportamiento ligeramente, pero proporcionan una nueva clave que permitirá entender su naturaleza, se indica en un comunicado.

El investigador del IAC, Jorge Sánchez Almeida, indica al respecto que con este estudio no se resuelve la pregunta de qué es la materia oscura, pero se puede responde algo «esencial, no es lo que pensábamos hasta ahora».

Señala el IAC que la existencia de materia oscura es probablemente uno de los problemas que más incógnitas plantea a la comunidad científica, y desentrañar su naturaleza se ha convertido en uno de los objetivos primordiales de la física moderna. Explica «en términos simples» que no se sabe de qué está hecha a pesar de representar el 85% de toda la materia en el Universo.

#### Telescopio Hubble

Este estudio ha sido realizado con datos del telescopios espacial Hubble, publicado en la revista Astrophysical Journal Letters firmado por los investigadores del IAC de la Universidad de La Laguna Jorge Sánchez e Ignacio Trujillo, con la colaboración de Ángel Plastino, de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.

El IAC recuerda que la comunidad científica sabe, desde hace décadas, que más del 85 % de la materia del Universo no emite ningún tipo de radiación, por lo que se le denomina materia oscura, aunque algunos investigadores sugieren que sería más apropiado decir que es «invisible».

Pregunta cómo estudiar algo que no emite radiación y apunta que la respuesta está en observar el movimiento de la materia ordinaria (es decir de las estrellas y el gas) bajo su efecto.



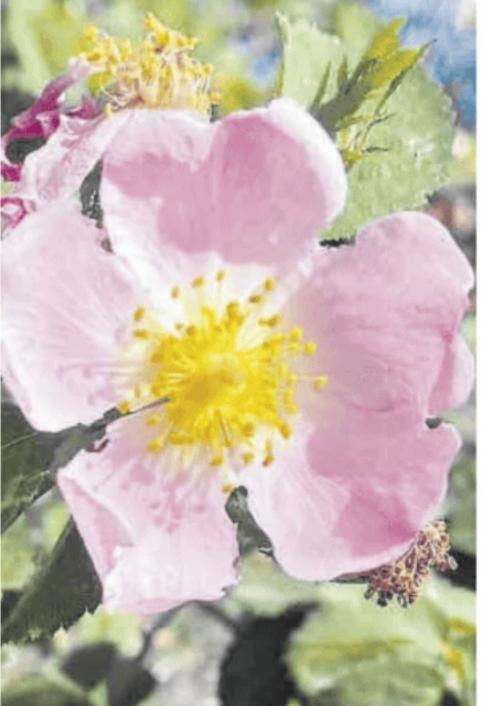

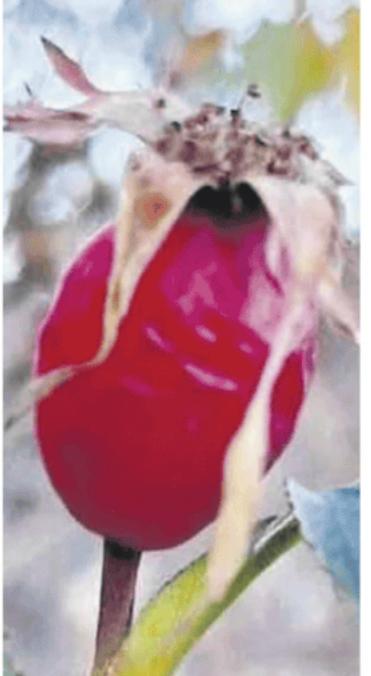

Las tres nuevas rosas silvestres halladas en Canarias por investigadores del CSIC. | EUROPA PRESS

# Un macroestudio busca nuevos genes del alzhéimer en 4.000 cerebros

Las fundaciones CIEN, de Madrid, y ACE, de Barcelona, empiezan en octubre a analizar órganos donados de personas que sufrieron alguna demencia

#### Beatriz Pérez

Los casi 4.000 cerebros que custodian los 16 bancos de cerebros de toda la península Ibérica (15 en España y uno en Portugal) guardan las claves genéticas del alzhéimer. Todos juntos conforman un macrobanco que incluye los cerebros donados a la ciencia desde los años 90. La Fundación CIEN, con sede en Madrid, junto a ACE Alzheimer Center, en Barcelona, arrancarán este octubre un proyecto para hacer estudios genéticos y genómicos de estos cerebros de personas que en vida sufrieron alguna demencia. El objetivo es encontrar «nuevos genes» que se «correlacionen» con el alzhéimer y así hallar «nuevas claves» sobre los mecanismos de la enfermedad que más preocupa a los españoles solo por detrás del cáncer. Es la primera vez que se analizarán miles de cerebros con este objetivo concreto.

La Fundación CIEN cuenta con un banco propio de cerebros (con 800 órganos) y coordina este proyecto cuyo nombre es Gadir (Genómica y Fenotipado Neuropatológico Digital de Cerebros procedentes de la Península Ibérica) y que se financia con una beca de investigación de la Fundación Pasqual Maragall. Este 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer.

«Cada vez se están haciendo más estudios genéticos de enfermedades neurodegenerativas, pero la mayoría son en pacientes vivos. Por ejemplo, los diagnósticos de alzhéimer se basan en la clínica y en los biomarcadores del paciente. Y lo mismo ocurre con otras enfermedades como el párkinson», explica Alberto Rábano Gutiérrez del Arroyo, patólogo experto en enfermedades neurodegenerativas y director del Banco de Tejidos de la Fundación CIEN.

Sin embargo, como explica el doctor Rábano, en muchos casos de enfermedades neurológicas el diagnóstico definitivo no llega hasta que se hace un estudio post mortem del cerebro, que es el que realizan los neuropatólogos como él. Un ejemplo: un paciente puede estar diagnosticado de párkinson, pero cuando se le hace un análisis del cerebro post mortem a veces se encuentra otra enfermedad. «El nuestro es el diagnóstico definitivo, porque es el que permite hacer una correlación de los genes y las enfermedades mucho más precisa», asegura Rábano. Es decir, el diagnóstico que no da margen de error.

Como explica este médico, en los últimos años ha cobrado «mucho interés» la denominada «copatología», que consiste en la coexistencia de varias enfermedades. «Son una minoría los pacientes que tienen solo alzhéimer. Lo normal es tener, a la vez, una enfermedad cerebrovascular o una demencia con cuerpos de

Lewy», cuenta. Las enfermedades neurodegenerativas son «mucho más complejas» de lo que los investigadores pensaban y, a menudo, se combinan entre ellas. «Pero esto es algo que solo podemos saber cuando vemos los cerebros en el microscopio». Este es otro de los objetivos de este proyecto: conocer más con qué frecuencia se entrelazan estas patologías.

#### Revisión de diagnósticos

La investigación que en las próximas semanas arrancarán la Fundación CIEN y ACE Alzheimer Center con el gran banco de cerebros de la Península obligará a repetir diagnósticos en los cerebros que datan de décadas atrás. «Los diagnósticos ahora son más precisos. Tenemos que volver a los cerebros que se donaron hace 20 o 30 años, revisarlos y actualizar el diagnóstico. Por eso este proyecto tiene dos partes: la primera, hacer un estudio genómico de última generación; la segunda, conseguir la máxima información posible de todos los cerebros y revisar sus diagnósticos», cuenta Rábano.

Toda esta información extraída de estos cerebros donados se convertirá en una «base de datos enorme y abierta a los investigadores» y será la «primera» que contará con «datos muy fiables» sobre enfermedades neurodege-

Pasa a la página siguiente >>

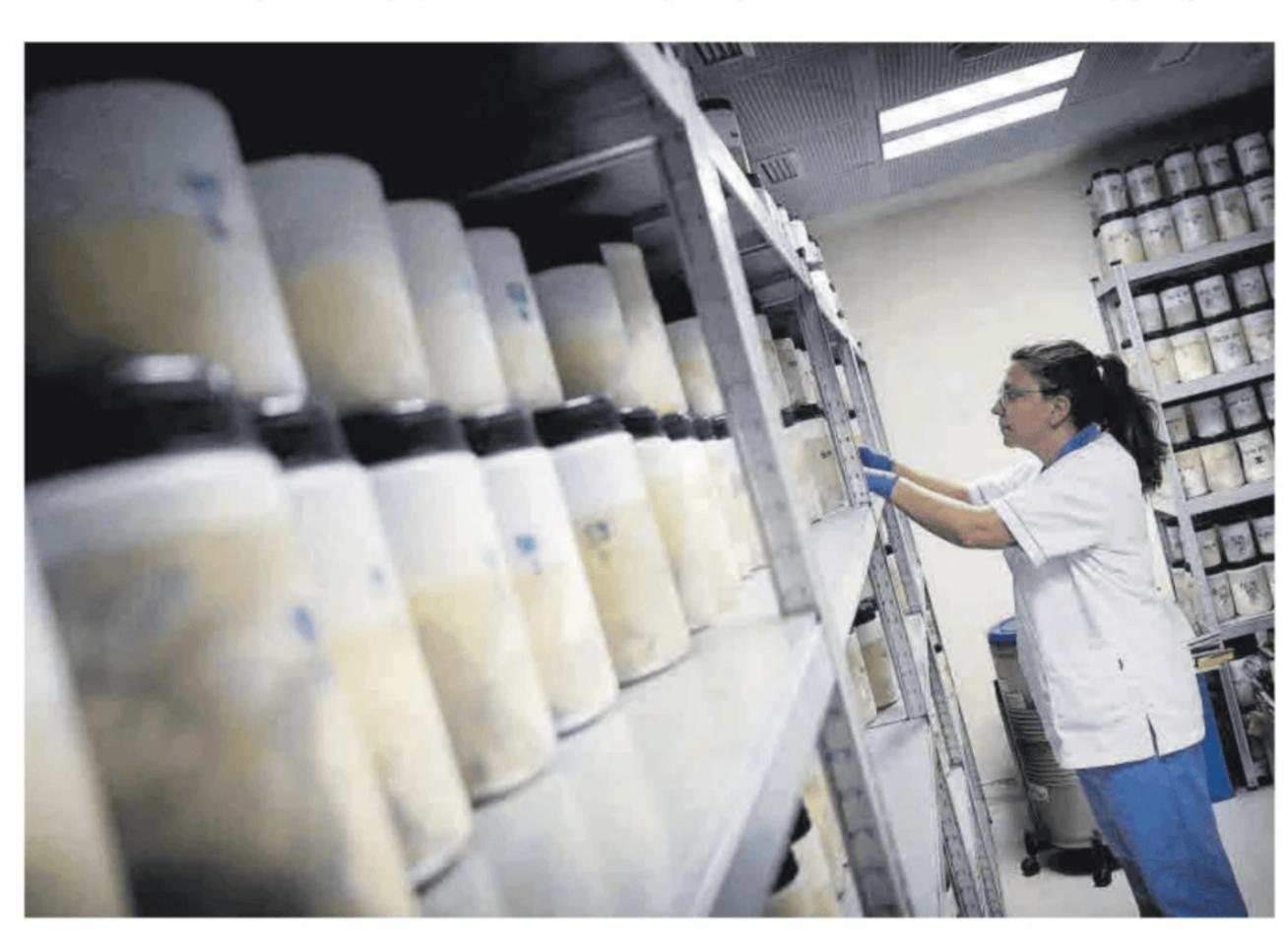

El Banco de Tejidos de la Fundación CIEN, en Madrid. | JOSÉ LUIS ROCA

#### Los médicos especialistas en demencia urgen a que Europa apruebe el lecanemab

Hay consenso en que la EMA erró al rechazar en julio el fármaco contra el deterioro cognitivo

B. P.

Entre los médicos especialistas en demencia hay un consenso: la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) se equivocó al rechazar en julio la aprobación, en el continente, del lecanemab, el fármaco capaz de reducir el deterioro cognitivo producido por el alzhéimer en un 27%. Semanas antes, la FDA le había dado luz verde en EEUU, por lo que la negativa de la EMA (cuyas decisiones suelen estar en sintonía con la agencia estadounidense) sentó como un jarro de agua fría en Europa.

La EMA, que volverá a reunirse en noviembre para debatir sobre el lecanemab, opina que «el efecto observado para retrasar el deterioro cognitivo no contrarresta el riesgo de efectos adversos graves asociados». Según la EMA, el «problema de seguridad más importante» del lecanemab es la «hinchazón y posibles hemorragias en el cerebro». Aunque reconoce que en la mayoría de los casos del estudio estos efectos secundarios «no fueron graves y no implicaron síntomas», sí precisa que «algunos pacientes sufrieron acontecimientos graves, incluidas grandes hemorragias cerebrales que requirieron hospitalización». Este 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer.

«Hay un consenso mayoritario entre los especialistas dedicados al alzhéimer de que es un buen fármaco. Un 27% [lo que reduce el deterioro cognitivo] puede parecer poco, pero este es el primer fármaco que tenemos [en el campo del alzhéimer] en 30 años. Es la primera vez en la historia de la humanidad que conseguimos modificar el curso de la enfermedad después de cientos de ensayos clínicos fracasados», recalca el neurólogo Juan Fortea, jefe de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Hasta ahora, todo lo que había eran tratamientos sintomáticos.

Esta es precisamente la importancia del fármaco. El lecanemab dista mucho de ser el fármaco «soñado» por los médicos (por su efectividad y sus efectos adversos), pero demuestra que hay una «estrategia terapéutica que funciona». «Dentro de 5 o 10 años ya tendremos un arsenal de medicamentos para dar en diversos momentos de la enfermedad. Esta-

#### Salud

<< Viene de la página anterior

nerativas (sobre todo alzhéimer) y en «población latina». «Esto es muy importante porque casi toda la información que hay sobre alzhéimer está basada en la población anglosajona y no latina. Nosotros revertiremos esta situación con nuestra investigación», señala este experto.

La mayoría de estudios se basan en la población anglosajona y relegan a la latina

> La información extraída formará parte de una gran base de datos para los investigadores

Como explica Victoria Fernández, responsable del programa de genética de ACE Alzheimer Center, este análisis busca hacer una «caracterización genotípica» de los cerebros a partir de la extracción de ADN. «Haremos un trabajo retrospectivo: veremos qué proteínas [cada enfermedad neurodegenerativa se distingue por una proteína] tenía el cerebro y veremos cómo se caracterizan genéticamente», cuenta Fernández. «Los test genéticos de alzhéimer que hacemos no son 100% seguros. Confiamos en ellos en un 90%», reconoce. De ahí la importancia de hacer estudios genéticos de los cerebros post mortem para conocer en profundidad los genes asociados a la enfermedad.

«Dada la información muy detallada de la historia clínica de los donantes y de sus cerebros, haciendo un estudio genómico podemos tener una resolución muy fina de cómo avanza la enfermedad y de cómo puede desarrollarse de manera diferente en varias personas», señala por su parte el director de la Fundación Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.

mos empezando a entender cómo frenar el deterioro cognitivo. [El lecanemab] no es un medicamento totalmente perfecto, pero prueba que la enfermedad se puede frenar», defiende Arcadi Navarro, director de la Fundación Pasqual Maragall, quien confía en que la EMA reconsidere su opinión en noviembre.

#### Estrategia terapéutica

Cada vez es mayor el conocimiento que los médicos tienen de la fisiopatología de la enfermedad, esto es, qué pasa en el cerebro cuando la enfermedad actúa. Como explica Navarro, se sabe que en las neuronas del cerebro se acumulan unas placas de la proteína beta amiloide. «En el caso del alzhéimer, esta proteína, en vez de irse

#### El alzhéimer, en datos

#### EN ESPAÑA Más de 800.000

En España hay más de 800.000 personas diagnosticadas de alzhéimer.

#### EN TODO EL MUNDO 50 millones

Según la OMS, a nivel mundial, hay unos 50 millones de casos. Y las previsiones para 2050 es que haya 125 millones de personas con alzhéimer.

#### EDAD DE DIAGNÓSTICO Mayores de 65 años

Se suele diagnosticar en personas mayores de 65 años. Aun así, cada vez se detectan más casos en edades inferiores.

#### PROCESO

#### Entre siete y 15 años

Se calcula que el proceso de la enfermedad dura entre siete y 15 años desde su diagnóstico. Durante este tiempo, el deterioro cognitivo de la persona avanza y se experimentan diferentes cambios en la conducta y en su nivel de autonomía.

#### PROGRESO

#### Terapias para ralenti-

Es de gran relevancia el diagnóstico precoz, para poder ralentizar la enfermedad mediante terapias farmacológicas y no farmacológicas.

Navarro explica que este banco de cerebros surgió a raíz de personas que estaban monitorizadas en residencias especializadas en demencias y que, al morir, donaron su cerebro a la ciencia. «Esto nos ha permitido seguir la trayectoria cognitiva de la persona en vida y, después, tener acceso a su cerebro post mortem para ver los cambios que estos experimentan», destaca el doctor Navarro. Según él, hay muy pocos bancos de cerebros en el mundo, ya que requieren «muchos recursos».

eliminando, se va acumulando como si fuera basura, y eso hace que las neuronas no puedan hacer su función. El lecanemab ayuda a que se acumule mucha menos basura que la proteína beta amiloide no se acumule tanto-, y que, por tanto, el deterioro cognitivo sea más ligero», cuenta este investigador.

El lecanemab está indicado en entre un 1% y un 2% de las personas que tienen alzhéimer. Son pacientes en fases muy primerizas de la enfermedad. También deben estar en buen estado de salud para hacer frente a los efectos secundarios. «No es un súper medicamento», reconoce Navarro. «Aun así, estamos esperanzados. Como ha pasado muchas veces, el primer medicamento que aparece acaba siendo superado.

#### **Justicia**

# Canarias aprende de Navarra a humanizar procesos judiciales

Los gobiernos de las dos comunidades colaboran con el fin de implantar en las Islas experiencias de justicia restaurativa

Efe

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los gobiernos de Navarra y Canarias firmaron ayer un documento de colaboración para implantar en las Islas experiencias y medidas enfocadas a la justicia restaurativa, con el objetivo de poner a la víctima en el centro y humanizar los procesos judiciales.

En declaraciones a los medios, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, valoró la celebración de las jornadas sobre este asunto en Santa Cruz de Tenerife, donde participan técnicos de ambas comunidades autónomas.

La justicia restaurativa es un enfoque de resolución de conflictos y reparación de daños, centrado en la reconciliación entre la víctima, el infractor y la comunidad, en lugar de simplemente castigar al infractor, y va más allá de la reparación económica a quienes sufren los delitos.

Barreto agregó que es importante trasladar este enfoque en los ámbitos de la fiscalía y la judicatura, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y profesorado de las universidades, con los que se deberá establecer una relación de trabajo «más intensa».

«Al final es vincular a la víctima con quien comete el agravio y que se produzca una reparación también moral, que repare el daño a la persona y su integridad», ahondó la consejera, que ha avanzado que en los próximos presupuestos de la Comunidad Autónoma habrá una partida específica destinada a la justicia restaurativa.

Navarra es pionera en la resolución de conflictos basada en reparar el daño y conciliar a las partes

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López Antelo, ha explicado que llevan varios años trabajando en la justicia restaurativa y que cuentan con una ley foral que da soporte a este enfoque, si bien actualmente están trabajando en un reglamento que detalle cómo construir el sistema.

«El foco de atención se pone en la víctima, en reparar el daño causado. En una sociedad de este siglo, que convive continuamente con el riesgo, el conflicto, las tensiones sociales... es de celebrar que se visibilice la colabora-

ción entre comunidades autónomas», dijo López Antelo.

Añadió que la implantación de la justicia restaurativa ha incidido sobre todo en la humanización de la justicia, tradicionalmente «alejada de la víctima» porque el marco procesal, ha dicho, es muy legalista. Y aunque esto debe seguir manteniéndose, insistió López Antelo, la justicia restaurativa es un complemento que pone el foco en reparar el daño, conocer la historia del otro, saber por qué ha causado ese daño, empatizar y reparar psicológicamente y no sólo a nivel económico, un enfoque que hace a la sociedad «más resiliente, más humana y fomenta y fortalece la democracia».

La consejera navarra explicó que en la comunidad foral existe un servicio específico en el Gobierno para este fin que requiere de cierta inversión para poder lograr objetivos. Preguntada por los delitos en los que se es más proclive a utilizar este tipo de justicia, citó los de tipo leve como hurtos, amenazas o los que suceden en el ámbito familiar.

«Es más sencillo en esos, pero todo depende de la voluntariedad de las partes y podemos encontrarnos casos más graves donde las partes de verdad quieren encontrarse», resaltó.

#### **Asuntos sociales**

### Los dependientes canarios, de los que menos ayuda reciben en el país

El gasto de Canarias por habitante en dependencia es de 138,2 euros y cada isleño recibe 1.248, solo por delante de los gallegos

Efe

MADRID

Canarias es la comunidad autónoma que menos gasta en dependencia por habitante, en concreto 138,2 euros, y la segunda que menos invierte por persona potencialmente dependiente, 1.248 euros, solo por delante de Galicia (1.073 euros).

La comunidad canaria dedicó a la dependencia 305.929.108 euros en 2023, de los cuales un 71.50% de recursos propios (un 23,2% más) y un 28,50% de fondos estatales. La media de aportación del conjunto de las comunidades autónomas fue del 71,43%. Estos datos figuran en el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, hecho público ayer por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El Observatorio, que concreta que en España hay 292.792 personas que continúan en la lista de espera y que cada 15 minutos fallece una de ellas en el «laberinto burocrático» para acceder al sistema, denuncia la «acusada desigualdad territorial» que aún existe en España para atender a las personas dependientes.

Así pues, la inversión autonómica varía mucho en función de los territorios. Para empezar, tres comunidades han disminuido el gasto durante el Plan de Choque estatal (2020-2023): se trata de Castilla y León (con un descenso del 34,7 %), Galicia (un 6,4 % menos) y Aragón (un 3,2 % menos).

Según el informe, las autonomías que menor porcentaje aportan de sus recursos propios a la dependencia son Galicia (59%),

La Rioja (59%), Andalucía (62%) y Castilla y León (63%).

En el otro extremo, las que asumen un mayor porcentaje del gasto son el País Vasco (84%), Navarra (81%), Extremadura (78%) y la Comunitat Valenciana (78%).

Las diferencias son también evidentes al analizar la inversión media por persona potencialmente dependiente: lideran el gasto el País Vasco (con 2.848 euros), Extremadura (2.599) y Navarra (2.413). La media nacional se sitúa en los 1.815 euros y a la cola se encuentran Galicia (1.073), Canarias (1.248) y Murcia (1.504).

Si se atiende a la inversión por habitante, Canarias se sitúa a la cola con 138,2 euros, frente a los 428,5 euros en País Vasco, los 378,3 de Extremadura o los 342,6 de Castilla y León. La media española es de 240.5 euros.

#### Música

# La Gran Canaria Wind Orchestra lleva la fusión entre arte y música al auditorio

La formación celebra su décimo aniversario con el montaje 'Cuadros de una exposición'

#### LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Gran Canaria Wind Orchestra celebra su décimo aniversario con el montaje Cuadros de una Exposición: Pinceles al Viento, el próximo domingo, 29 de septiembre a las 12.00 horas, en el al Auditorio Alfredo Kraus. Este repertorio sinfónico que la GCWO ha dividido en dos partes diferenciadas, bebe de las creaciones de dos maestros contemporáneos, el neerlandés Johan De Meij y el pianista Módest Moussorgsky, quienes a su vez crearon estas piezas influenciados por una serie de obras pictóricas. De Meij inspira la primera parte del concierto, con las obras Empire oh Light (2000) y Dutch Masters Suite (2010).

La segunda parte es una réplica de la transformación a orquestación que Maurice Ravel hizo de Tableaux d'une Exposition, obra a piano de Moussorgsky, quien

enormemente inspirado en una serie de pinturas y dibujos incluidos en una exposición póstuma de su gran amigo, el artista y arquitecto ruso Víktor Hartmann (1834-1873), fallecido con solo 39 años, le dedicó esta creación. La conversión a orquesta es la que toma de referencia la GCWO para este imponente reto. Este repertorio que toma de base lienzos muy populares como la Ronda de Noche de Rembrandt o La Carta de Vermeer. y que la GCWO recoge para conmemorar esta fecha especial de diez años de camino, coincide además en una curiosa línea temporal con quien los dirige para la ocasión, pues se trata del maestro de orquesta José Rafael Pascual-Vilaplana, quien los dirigiera curiosamente en el primer concierto que ofreció la banda en 2015 y que también se celebró en el Auditorio Alfredo Kraus. Vilaplana cuenta con un currículo desbordante como director de or-

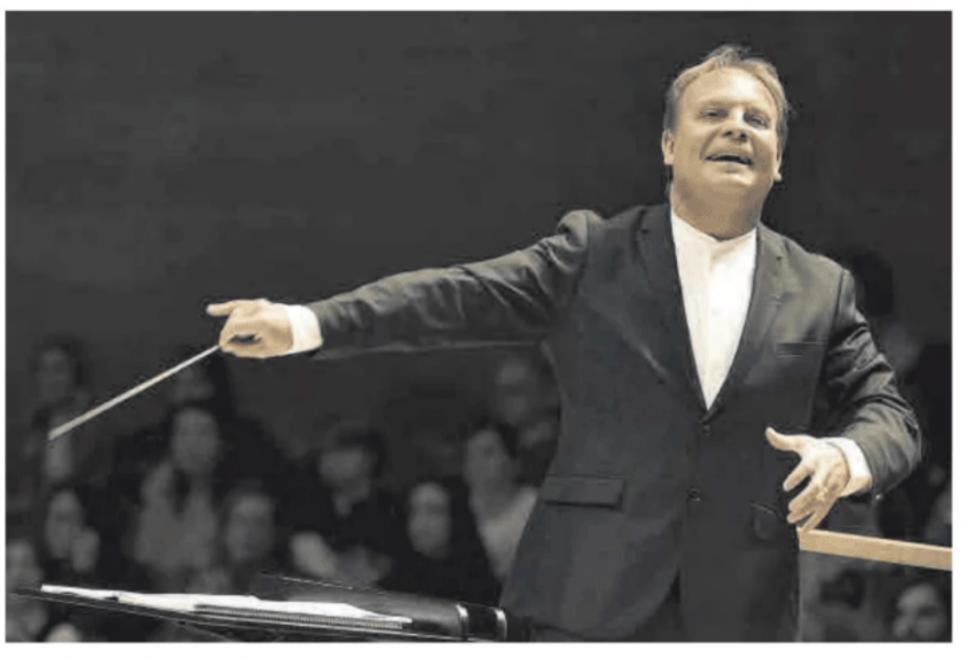

El maestro José Rafael Pascual-Vilaplana, en plena acción. LP/DLP

questas de tantísimos países europeos y americanos, colaboraciones con infinidad de orquestas, sinfónicas y solistas y premios nacionales e internacionales.

#### Primer cuadro

El primer cuadro que resonará en el Kraus será *L'Empire des Lumières* (*El imperio de las luces*), una de las pinturas que el pintor surrealista belga René Magritte creó en 1939. La música que lo acompaña es obra de uno de los más importantes compositores de banda de los últimos cuarenta años, el maestro neerlandés Johan de Meij. Los contrastes de luz del cuadro se reflejan con la orquestación y el detallismo de esta *Empire of Light*, una partitura perteneciente a The Venetian Collection, la suite de cuatro obras basadas en otras tantas pinturas pertenecientes al Museo Guggenheim de Venecia. De Meij elabora una

música que parte de elementos pequeños que, mediante su evolución y combinación, configuran espacios y texturas de gran riqueza sonora y expresiva.

Título: 'Cuadros de una exposición: Pinceles al viento' de la Gran Canaria Wind Orchestra. Lugar: Auditorio Alfredo Kraus. Fecha: Domingo, 29 de septiembre, 12.00 horas.

#### **Teatro**

#### CRÍTICA

#### Alberto García Saleh

Durante tan solo cinco minutos pude sentir algo parecido a lo que se supone que es la experiencia de disfrutar de una obra de teatro de verdad con *Los gestos* de Pablo Messiez, autor elevado a un Olimpo casi mítico por un sector de la intelectualidad de este país.

Por eso mismo, la nueva producción del ganador del Max al mejor montaje 2023 llegaba al escenario de la calle Viera y Clavijo con la aureola de ser la última genialidad de un autor transgresor, con calificativos del tipo «llevar el lenguaje teatral al límite», «una reflexión sobre el propio lenguaje» del arte de Talía, o una obra en la «que los gestos toman el poder».

Esa misma intelectualidad avisaba que si no te gustaba tamaña obra maestra era tu problema porque casi que no habías tenido la capacidad de penetrar en el subconsciente privilegiado de su excepcional autor. Pero lo más frustrante de todo es que *Los gestos* era el título que más expectativas había despertado entre los aficionados de verdad en esta nueva temporada del Cuyás. Y cuando digo «de verdad» me refiero a esos que acuden fielmente a todo lo que llega al coliseo grancanario.

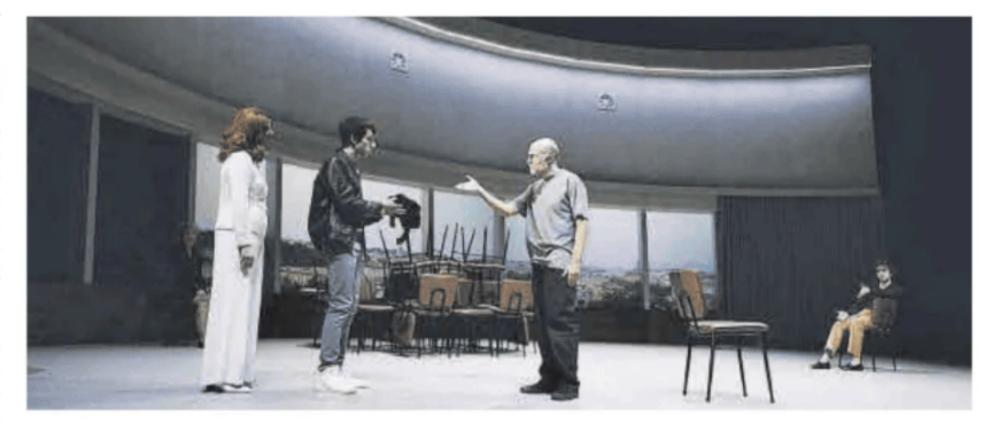

Un instante de la representación de 'Los gestos'. | LP/DLP

# Cinco minutos en el frenopático

Sin embargo, por mucho que intentara encontrar algo de profundidad en los diálogos, algo de belleza en la escenografía, algo de mensaje críptico revelador detrás de esa inexistente trama argumental; por mucho que quisiera entender el objetivo final del dramaturgo argentino que afirmaba, entre otras maravillas, que la obra trata de «gestos que se apropian de los cuerpos de los actores y actrices», lo único que encontré fue una sucesión de declamaciones

caóticas, unas actuaciones absurdas, un batiburrillo de expresiones inconsistentes y un desarrollo dramático torpe y abrupto.

No es una cuestión de despreciar la experimentación en el teatro. Todo lo contrario. He elogiado los experimentos recientes y difíciles de apreciar por el espectador profano de La Calórica, Miguel Veronese o Sergio Peris-Mencheta.

Pero lo único que ocurre en *Los* gestos es la reunión de cinco personajes que parecen encerrados en un manicomio. Así, vemos a un Nácho Sánchez, con pinta esquizofrénica, leer textos solemnes mientras cambia de personalidad continuamente. A Emilio Tomé, en un estado de constante irritabilidad, dando órdenes en una supuesta obra teatral invisible. A la gran actriz que es Fernanda Orazi deambulando de un lado a otro en su intento de dar vida de la forma más histriónica posible a un proyecto que solo existe en su imaginación. A un frenético Manuel

Egozkue saliendo y entrando por el patio de butacas continuamente. Y a una inquietante Elena Córdoba, para mí lo mejor de todo, en la piel de una especie de ente siniestro, escondido entre sombras, pero dándole cierto toque oscuro al montaje, principalmente en los instantes finales.

El teatro es un lenguaje que requiere cierta predisposición por parte del espectador. Y es un lujo poder disfrutar de una de las pocas manifestaciones artísticas que hoy en día no está sometida a la dictadura de lo audiovisual. Pero tampoco es lícito meter a cinco grandes actores a que intenten convencernos con la representación más sublime de lo inconvencible. Por cierto, los cinco minutos «disfrutables» se redujeron a esos cambios de paisajes en la cristalera que enmarcaba el fondo del escenario y que nos trasladó a una viaje en avión, a un bucólico riachuelo o a un bosque tenebroso. Y a ese gesto final terrorífico de Córdoba digno de El exorcista. El resto, un viaje por la nada más absoluta.

**Título:** 'Los gestos' de Pablo Messiez. **Lugar:** Teatro Cuyás, Las Palmas de Gran Canaria. **Fecha:** 20 y 21 de septiembre de 2024.

#### Música

Fran Alonso, músico y guitarrista canario de dilatada trayectoria, es miembro de bandas históricas como Krull y fundador e integrante de Hackers, que acaba de sacar su segundo disco, 'El poder de una canción'. Tras tocar el viernes pasado en LPA Beer & Music Festival, Fran Alonso se prepara para acudir con Hacker al Lion Rock Fest, en León, el 9 de noviembre.

# Fran Alonso

MÚSICO

# «Para llegar al virtuosismo, hay que dedicar miles de horas al instrumento»

Agustín Ortega

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

#### ¿Qué motivos le llevaron a introducirse en el mundo de la música, el rock y la guitarra?

Mi acercamiento al mundo de la música surgió de una manera muy natural y sin ningún tipo de presión. Mis padres siempre estaban escuchando música en casa y desde muy pequeño sentí una fuerte atracción por todo lo que sonaba por la radio o en el viejo tocadiscos. Por aquellos años nos regalaron a mí y a mis hermanos un teclado y con solo 5 o 6 años era capaz de reproducir las melodías de muchas canciones del momento. Ya con 11 o 12 años me enamoré de por vida del Rock gracias al Rock&Ríos de Miguel Ríos o los primeros discos de Barón Rojo. Curiosamente empecé en esto de la música tocando la batería, pero cuando tenía 13 años mi padre llegó a casa con una guitarra española y desde que la cogí en mis manos ya no la solté jamás.

#### ¿Cuáles han sido sus influencias, grupos, guitarristas o músicos que más le han marcado?

He tenido la suerte de vivir algunas de las épocas más prolíferas y maravillosas de la historia de la música y por tanto mis influencias han sido muy variadas. Mis gustos son muy amplios, disfruto como un poseso tanto escuchando un disco de Al Di Meola como uno de AC/DC o un disco de Toto o de Iron Maiden. Pero es cierto que siempre aparecen bandas o músicos que te marcan y se convierten en tus ídolos. Me han influenciado Toto, Journey, Survivor e incluso AC/DC. Si hablamos de guitarristas, el que más me impactó y el artífice de que yo empezara a tocar la guitarra fue Angus Young de AC/DC. Luego descubrí a guitarristas como Yngwie Malmsteen, Gary Moore, Michael Schenker, Eddie Van Halen, Neal Schon, George Lynch, Jake E. Lee, Vinnie Mooreo Paul Gilbert. Pero quiero hacer una mención especial y destacar al guitarrista grancanario Juanma García de la banda Krull, que me voló la cabeza y al que le debo muchísimo, ya que me hizo ver que no hacía falta ser americano o inglés para ser un gran guitarrista. Viéndolo tocar entendí que mis ídolos no eran dioses o extraterrestres y que, para llegar a niveles de virtuosismo, hay que dedicarle miles de horas al instru-



Fran Alonso. LP/DLP

mento. Hoy mis gustos son más afines a los guitarristas de sesión como Steve Lukather, Dann Huff, Michael Thompson, Tommy Denander o Michael Landau.

#### Vivió la época histórica de los 80, con esa eclosión de la música y del rock en todo el mundo, ¿que recuerdos le vienen a la mente de aquel tiempo?

Tuve la suerte de vivir apasionadamente todo lo que ocurrió en los Fueron unos años de inmensa creatividad. Era tal la cantidad de grupos que salían, el volumen de discos editados y el visionado de miles de videoclips, que resultaba imposible de procesar en nuestros jóvenes cerebros. Los años ochenta, en mi opinión, fueron los mejores años para la música, no solo en el mundo del rock, sino en otros estilos como el pop, el tecno e incluso en otros artes como el cine. La gran mayoría de los discos editados entonces, hoy son considerados y reconocidos como clásicos de sus estilos. Discos como Thriller, Eye in the Sky, Back in Black, The Number of The Beast, The Final Countdown, Raised on Radio, The Seventh One, 1987, Vital Signs, Screaming for Vengeance, Hysteria, Blackout, Victim of the Future, etc., fueron y serán eternos.

#### Antes de fundar Hackers, ¿qué desatacaría de su trayectoria en la música y en el rock?

Recuerdo con mucho cariño la primera banda seria con la que empecé en esto de la vorágine de ensayos, conciertos, etc., nos llamábamos Demian, éramos chavales de15 o 16 años que bajo la batuta del músico local Randy y de la batería atronadora de su hermano Alex, que en paz descanse, llegamos a ser pioneros del Thrash Metalen España. Recuerdo especialmente el concierto que hicimos en el Pub La Calle y nuestra participación en la Muestra de Rock de Canarias allá por el año 1986. Formé parte también de una banda llamada Kellion, con la que empecé a definir mi sonido más enfocado a unos terrenos más Hard Rock o AOR. Unos años más tarde cumplí uno de mis sueños, formar parte de la banda Krull, banda que admiraba desde pequeño, creadores de temazos como Acero Canario o Hijos de la Calle y que por lazos del destino salté de la primera fila de sus conciertos como espectador a estar encima del escenario tocando con ellos y además grabando discos. También recuerdo con mucho cariño colaboraciones con bandas de la talla de Shadizar, Mr. Robinson o Los Coquillos.

#### ¿Como comenzó a gestarse el proyecto de Hackers, el estilo y características que querian para la banda?

Allá por 2014 me empezó a revolotear en la cabeza la idea de hacer una banda con la que pudiera tocar mis canciones. Llevaba ya unos años en una banda de versiones llamada ByTheFace y tenía un buen puñado de ideas que por la situación de la industria musical no había querido sacar a la luz. A finales del 2016 tomé la decisión de buscar a algunos músicos que se apuntaran a esta aventura que bautizamos como Hackers. Una mañana me reuní con Paco Santana, exbatería de Krull y, mientras tomábamos un café, le planteé la idea o la locura de montar una banda de Hard Rock Melódico, con influencias del sonido de las grandes bandas de los 80, cantando en español y con la idea de grabar un disco. Yo tenía muy clara la onda y el sonido de la banda, así que busqué músicos que quisieran subirse al carro. Y en nada ya teníamos a Víctor Guardia a la voz, César González al bajo y a Elvis Pescossa en los teclados, todos músicos experimentados de la escena local. Empezamos a trabajar y el resto es historia.

#### ¿Qué destaca de los comienzos y desarrollo de la banda?

El comienzo fue duro. Pero le pusimos toneladas de ilusión y poco a poco las canciones iban tomando forma en el local de ensayo hasta que nos pusimos en las manos del productor Miguel Gutiérrez y nos fuimos al estudio a grabar nuestro primer single A dos Centímetros de Ti, con el que nos dimos a conocer. Gracias a la aceptación que tuvo, descubrimos que aún había público y fans de este estilo. Al poco editamos nuestro primer disco Empezar de Cero, que

generó una gran expectación en el mundo del Rock Melódico, dentro y fuera de España. Ganamos algunos concursos locales y participamos en algunos festivales importantes, como el AOR Night Festival de Madrid. Pero si tengo que destacar algunos conciertos, quedarán para siempre en mi memoria el que hicimos en el Edificio Miller con los suecos H.E.A.T. y los del Gran Canaria Arena junto a levendas universales del rock omo lo son Scorpions y Europe.

**K** Empecé tocando la batería, pero con 13 años mi padre llevó una guitarra española a casa y ya no la solté»

Los conciertos más especiales de Hacker son los que hicimos con H.E.A.T, Scorpions y Europe»

#### ¿Qué acogida ha tenido el disco 'El poder de una canción'?

El disco ha tenido una grandísima aceptación. Hicimos una primera tirada de 500 copias y en solo unas pocas semanas se agotaron y tuvimos que encargar una segunda edición. Hemos enviado discos a casi todas las ciudades de España y a Inglaterra, Polonia, Francia, Italia, Corea, Grecia, Argentina, Brasil, Alemania, Suecia, etc. Pero estamos impactados con los pedidos recibidos desde Japón, en los que nos informaron que en pocas horas habían agotado todos los cd's tanto en tiendas como en las webshop. También muy felices de ver nuestro disco en el Top 10 de las listas de revistas, blogs y webs especializadas tanto en nuestro país como fuera, elegido incluso como uno de los mejores discos de Rock en español del 2023.

#### En noviembre, van a ser la única banda española que toquen en el Lion Rock Fest, junto a grupos históricos e influyentes del rock internacional. ¿Que supone esto para ustedes?

Es una grandísima responsabilidad y un inmenso honor poder compartir cartel y escenario con bandas punteras del estilo a nivel mundial, provenientes de USA, Suecia o Alemania y que admiramos, como Tyketto, Hardline o Treat. Nos hace una ilusión tremenda.

#### ¿Qué proyectos tienen?

Ahora mismo nuestro objetivo está en seguir promocionando nuestros dos álbumes, además de intentar tocar allá donde nos llamen y, paralelamente, seguir trabajando en material nuevo para un posible tercer disco.

#### Cine

#### Efe

SAN SEBASTIÁN

Un grupo de militantes del partido animalista PACMA se manifestó ayer en las puertas del Kursaal en el estreno de Tardes de soledad, el documental sobre la tauromaquia de Albert Serra, al considerar que «glorifica el maltrato».

«Nuestra objeción no es contra el arte ni se trata de censura, sino de sentido común y humanidad, lo que cuestionamos es la normalización de la violencia y el sufrimiento deliberado de los animales bajo el disfraz de libertad artística», denunció en declaraciones a los medios el portavoz de PACMA en Guipúzcoa, Asier Esparza.

Los manifestantes llevaban pancartas con lemas como «los animales sienten» o «el cine es cultura y la tauromaquia tortura». Esparza cuestionó la imparcialidad del director catalán que en una entrevista dijo que «el mundo es mejor con corridas que sin ellas», y pu-

so el acento en la responsabilidad «ética y moral» del Zinemaldia al acoger su estreno mundial.

«Al incluir este documental en su sección oficial, el festival no solo legitima la violencia explícita sino que exporta al mundo un mensaje de normalización del maltrato animal», consideró. PACMA solicitó la semana pasada a los organizadores del Festival de San Sebastián que retiraran de la programación esta película, que sigue el día a día del torero peruano Andrés Roca Rey desde que se viste para una corrida, su faena en la plaza y el acompañamiento por parte de su cuadrilla.

El director del festival. José Luis Rebordinos, que ya les había respon-

# Los animalistas protestan en San Sebastián contra 'Tardes de soledad'

Los activistas argumentan que el documental del director Albert Serra «glorifica el maltrato»

esta tarde para hablar con los manifestantes antes de entrar a la proyección. «Como dijo Cate Blanchett (el pasado sábado al recibir su Premio Donostia) el derecho a la protesta es importante, entiendo que utilicen el altavoz del festival y lo respeto, lo que nunca he respetado es que pidan que una película se censure», dijo Rebordinos en declaraciones a los periodistas.

«Son correctos y educados, se

puede hablar con ellos y les he emplazado a que vean la película y po-

mental como una propuesta «suficientemente honesta y hace un retrato suficientemente complejo y rico como para que cualquier persona se pueda acercar a ella». «Esta era la intención, de hecho», declaró el realizador catalán en la rueda de

damos discutir después», agregó.

Albert Serra defendió el docuprensa posterior a la proyección de su película en el Zinemaldia, donde compite por primera vez en la Sección Oficial del festival.

Precedido por la polémica -lo que no es ajeno al cine de este autor-, el documental fue aplaudido en el pase con público, si bien los espectadores no ocultaban su despiste ante la primera lectura rápida de si Serra estaba a favor o en contra del festejo; «mi película no está al servicio de ninguna causa, sino al servicio del cine».

«Si estuviera pensando en lo que dice la gente, no haría nada. Es una película y no tiene ninguna otra consideración, nunca la tuve en ninguna otra película mía, no voy a empezar ahora», zanjó el director de La muerte de Luis XIV (2016).

«Ni me parece bien ni mal», señaló Serra al respecto, aunque ve «un poco ridículo enfocarse a las obras de arte solo porque tocan un tema: los cuadros están llenos de temas sobre la guerra, por qué no los prohíben, o la gente mala que

> está retratada en los museos, por qué no los quitan», ironizó.

«No tiene sentido, la obra de arte está precisamente ahí para ser testigo de ella misma, no de otra cosa. No le veo la relevancia, es un objeto aparte», ha insistido. Para el creador de Pacifiction con la que fue reconocido en el festival de Cannes, solo hay 'romanticismo' en «quizá» el compromiso de Roca Rey, y en su valor, y ahí «sí puede haber una cierta fascinación», concedió.

Acompañado por los productores de la cinta, Serra explicó que rodó el documental por compromiso con un amigo, pero no ha variado su modo de trabajar, y lo ha hecho como si fuera una ficción.



dido por carta, se acercó Protesta de PACMA en San Sebastián. José IGNACIO UNANUE/ EUROPA PRESS

### El festival de los océanos cierra su gira nacional en Fuerteventura

El Auditorio Municipal de Correlejo acogerá las proyecciones del largometraje 'Born to windsurf' y el corto 'Havana libre'

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El festival de los océanos más grande e importante de Europa, el International Ocean Film Tour, encara la recta final de su gira nacional volviendo a Canarias con una última cita en Fuerteventura donde afianzará una temporada de récord absoluto. El 27 de septiembre, España se despide de este décimo aniversario del festival con su última proyección de 2024 en el Auditorio Municipal de Corralejo a las 19.00 horas.

El festival llega al municipio de La Oliva con cinco cortos de género documental de cuatro con-

tinentes, en un volumen que es pura moción y adrenalina a través de historias en primera persona producidas en Sudáfrica, Austria, Estados Unidos y Cuba. El festival celebra su décimo aniversario con récord de espectadores en relación con 2023 y con una edición que propone un viaje a los mares más salvajes y a los paisajes más radicales del planeta, donde los protagonistas dan todo de sí en los parajes más hostiles, en las luchas más ambiciosas y con el objetivo de proteger los océanos y los que viven en ellos, defender una manera sostenible y respetuosa de disfrutarlos y mostrar al mundo la grandeza sobre y bajo la superficie.

La cita majorera llega tras pasar por más de 17 ciudades del país, en una gira aún más larga que en ediciones anteriores al sumar ciudades como Cádiz, Tarragona o Alicante al recorrido, que también ha llamado a los Ocean Lovers en su cita anual en Málaga, Valencia, Barcelona, Santander, San Sebastián, Gijón, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, o Menorca, entre los casi 300 eventos programados en 18 países del continente.

Este IOFT 2024 es más canario que nunca, al mostrar el archipiélago a través del reto del 42 veces campeón del mundo, Bjørn Dun-

kerbeck en su corto Born to windsurf, donde además de acercar su vida personal y profesional sobre una tabla, trata superar los 100 km/h en la Lüderitz Speed Challenge en Namibia. Born to windsurf acerca la vida de Bjørn en un corto de producción austriaca, donde el público podrá vivir en su piel la pasión contagiosa del 42 veces campeón mundial en un nuevo desafío de velocidad, en este caso en el canal de agua de Namibia y junto a su hijo Liam, que sigue sus pasos.

Tras su estreno en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 2 de junio con un lleno absoluto, el Auditorio Municipal de Corralejo viajará con el festival de punta a punta del mundo, con el corto que ilustra el cartel en las costas de Cuba, donde Frank Gonzáles Guerra y su compañera Yaya hacen frente a una de las batallas más honestas, por los derechos humanos, la igualdad y la libertad en el corto Havana libre.

#### **ANUNCIOS POR PALABRAS**

PRECIO DE CADA **PALABRA** 

0,52 euros

de Lunes a Sábado

0,54 euros el Domingo

Mínimo 10 palabras

por anuncio

#### **SERVICIOS PROFESIONALES**

#### **FONTANERIA**

**DESATASCOS JUMBO** urgencias, cañerías, desagües, domésticos, industriales, detectores, cámaras, equipo de alta presión. 928225262.

**DESATASCOS LAS PAL-**MAS. Fontanería. Desatascos domésticos, industriales, cámaras, detectores. Servicio permanente. 928222279.

#### **VARIOS**

#### **OTROS**

#### SE BUSCA PROFESOR-A

Se busca profesor-a de canto para dar clases particulares de canto a mi madre de 83 años que ha sufrido un ictus y le ha afectado al habla. Su terapia es la música. Es soprano spinto. Intellamar resados 618684964. Preguntar por Natalia.

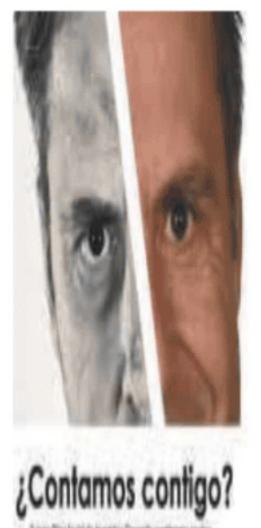



protect | Wheel | Mildershood

# Liberadas 24 víctimas de trata y desarticulado el clan que las explotaba

La denuncia de una de las víctimas permite detener a 21 personas, entre ellas, los líderes de la organización que las obligaban a ejercer la prostitución en pisos

#### Agencias

MADRID

La Policía Nacional ha liberado a 24 mujeres víctimas de explotación sexual y ha desmantelado la organización criminal que presuntamente las explotaba en pisos de citas ubicados en distintos puntos de la geografía española.

Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante seis días a la semana, disponiendo únicamente de dos horas libres. Además, cada 21 días las obligaban a rotar de piso, desplazándose por gran parte del país. Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid, Valencia, Castellón , La Rioja y Zaragoza, entre las que se encuentran los cuatro principales responsables del entramado que han ingresado en prisión provisional. Se han realizado once registros domiciliarios y cinco pisos de citas han sido clausurados judicialmente.

La investigación se inició gracias a la declaración de una mujer que manifestó haber sido víctima de explotación sexual por parte de una organización criminal. Las pesquisas iniciadas desde ese momento por los agentes permitieron detectar la actividad de ese entramado liderado por una ciudadana que, junto con sus familiares directos, operaban a modo de clan familiar mientras que el resto de integrantes eran ciudadanos latinoamericanos.

Los investigadores pudieron establecer que la organización captaba a las víctimas en su país de origen a través de anuncios en portales de internet de contactos sexuales y, ocasionalmente, a través



Dinero, armas, droga y anotaciones incautados a la organización criminal que explotaba a las mujeres. | LP/DLP

Las mujeres rotaban cada 21 días por pisos distribuidos en toda la geografía española

> Las víctimas tenían un día de descanso a la semana y debían estar disponibles las 24 horas

de otras mujeres que habrían estado bajo control de la organización.

Las víctimas viajaban por vía aérea desde su país hacia España, simulando tratarse de un viaje de turismo. Esos gastos recaían sobre ellas en forma de deuda que tendrían que saldar sometiéndose a la explotación sexual.

El entramado criminal desarrollaba su actividad en pisos de citas. Cuando las mujeres llegaban a nuestro país eran trasladadas a alguno de esos inmuebles, donde permanecían 21 días y, en el momento en el que los explotadores consideraban que las mujeres se encontraban «quemadas» en una zona, las desplazaban a otros pisos prostíbulo, que también funcionaban como punto de venta de drogas. Este sistema de rotación era utilizado para satisfacer la demanda constante de «mujeres nuevas» de los clientes y aumentar los beneficios del entramado.

Las víctimas eran obligadas a aceptar todos los encargos sexuales con una única jornada de descanso a la semana y dos horas libres, previo aviso a los integrantes de la red. De las ganancias obtenidas, sólo tenían derecho al 50%.

Los integrantes de la red eran los encargados de responder y concertar los servicios sexuales con los clientes, ya fuera a través de llamadas o de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y duración.

#### Apuñalado hasta en cinco ocasiones en una pelea en el parque de San Telmo

C. Barcala

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Policía Nacional investiga un nuevo apuñalamiento en Las Palmas de Gran Canaria. La agresión tuvo lugar la madrugada del sábado en el parque de San Telmo, tras desatarse una discusión al menos entre dos personas por hechos que ahora tratan de esclarecer los agentes.

La víctima, español de 43 años, recibió al menos cinco puñaladas por la espalda cuando, al parecer, trataba de abandonar la zona ajardinada del centro de la capital grancanaria.

Al darse la vuelta, un varón, de origen magrebí, le asestó las cuchilladas y abandonó el lugar. Según las primeras informaciones, el atacante se trata de uno de los habituales del entorno de la estación de guaguas y de la zona de El Hoyo.

La víctima fue trasladada al Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, donde continúa estable y evoluciona favorablemente a consecuencia de las heridas ocasionadas por el arma blanca.

#### Dos senderistas rescatados tras sufrir caídas y síncopes en Canarias

LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los servicios de emergencias rescataron ayer a dos senderistas, uno en Tenerife y otro en La Palma, que sufrieron síncopes y caídas y no podían continuar las marchas por sus propios medios.

La primera evacuación la realizó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) en la zona de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. La víctima es un varón italiano de 41 años que sufrió un desvanecimiento en un sendero próximo a Afur a las 13.15 horas.

El helicóptero lo evacuó hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, donde una ambulancia lo trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

A las 14.37 horas, el helicóptero del GES volvió a intervenir para rescatar a una turista de 50 años que se cayó en un sendero en El Paso (La Palma) y sufrió traumatismos en las piernas. Fue trasladada al Hospital General de La Palma.

# Una conductora muere en un accidente frontal con una grúa en Fuerteventura

La víctima tuvo que ser liberada del coche, donde quedó atrapada debido al choque

#### LP/DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los servicios de emergencias confirmaron al fallecimiento ayer de la conductora de un turismo tras un accidente frontal contra una grúa en la carretera FV-2, en el tramo entre Tarajalejo y La Lajita, en el municipio majorero de Pájara.

El siniestro ocurrió a las 12.59 horas de ayer en la vía de un carril por sentido. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de una colisión frontal de dos vehículos, un turismo y un camión.

un camion.

De inmediato, hasta la zona se desplazaron bomberos, Policía Local, Guardia Civil, personal de Atención Primaria y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los médicos confirmaron el fallecimiento de la conductora del turismo, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Los bomberos tuvieron que liberarla, ya que quedó atrapada en el interior del turismo. Asimismo, el personal sanitario, valoró y asistió al conductor de la grúa, un varón de 43 años, que tenía una cervicalgia leve.



Estado del vehículo tras el accidente en Fuerteventura. LP/DLP

# Un falso Brad Pitt estafa 325.000 euros a mujeres tras seducirlas

Las víctimas, una granadina y otra vizcaína, creyeron que eran novias del actor americano . Hay cinco presonas detenidas

Esteban Alarcón

MADRID

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha investigado a otras diez más pertenecientes a una organización criminal que habría estafado 325.000 euros a dos mujeres sexagenarias por el método conocido como 'falso Brad Pitt'. Los cabecillas son dos hombres nigerianos.

La operación se ha desarrollado en las provincias de Almería, Málaga, Vizcaya, Barcelona, Granada, Madrid, Huelva y Sevilla. Durante la investigación, en el marco de la operación Bralina, se ha conseguido recuperar 85.000 euros del dinero total estafado a las dos víctimas, una granadina y otra vizcaína.

Todo comenzó en agosto de 2023, cuando una mujer de Granada denunció que le habían estafado 175.000 euros. Fruto de las investigaciones, los agentes constataron que había una segunda víctima en Durango, en la provincia de Vizcaya a la que también habían estafado con el mismo método.

Los ciberdelincuentes, de origen africano, habrían contactado con ambas víctimas a través de un club de fans de Brad Pitt. Consiguieron hacer creer a estas mujeres que habían conseguido intimar con el conocido actor norteamericano hasta el punto de tener una relación sentimental con él.

Los delincuentes contactaron a través de internet con las afectadas en un club de fans del actor

El falso Brad Pitt les proponía invertir con él, en varios proyectos, llegando a estafar 175.000 euros a la víctima granadina y 150.000 a la vizcaína. Los detenidos captaban sus redes sociales y les hacían un perfil psicológico, descubriendo que eran personas vulnerables, con carencias afectivas y en estado depresivo. Utilizaban WhatsApp y correos electrónicos hasta llegar a un punto en el que ellas creyeron estar hablando con el mismo Brad Pitt, quien les prometía un futuro juntos.

Estas mujeres realizaron numerosas transferencias de dinero hasta que descubrieron que habían sido estafadas y denunciaron los hechos. La Guardia Civil ha descubierto que los ciberdelincuentes habían creado una red de cuentas bancarias dadas de alta con documentación falsificada de personas de nacionalidades africanas como Nigeria, Ghana, Senegal y Sierra Leona en las que se recibían el dinero estafado.

También utilizaban mulas que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, recibían el dinero estafado y lo transferían posteriormente a otras cuentas para blanquearlo.



### Seis muertos y diez desaparecidos por las lluvias que inundan Japón

Las precipitaciones son las más intensas y devastadoras desde hace medio siglo

Agencias

TOKIO

Seis personas fallecieron y diez permanecen desaparecidas debido a las fuertes lluvias que golpearon desde el fin de semana la península de Noto, en el centro de Japón. Se consideran las precipitaciones más intensas en medio siglo.

Dos de las seis víctimas mortales fallecieron sepultadas por un corrimiento de tierra junto a un túnel que estaba siendo reparado en la localidad de Wajima, una de las más afectadas por el fuerte terremoto de 7,6 grados Richter que afectó a la zona en el día de Año Nuevo.

A su vez, se sabe también que dos de los desaparecidos en la región fueron arrastrados por un río desbordado, según autoridades locales citadas este domingo por la agencia Kyodo.

El desbordamiento de caudales ha dejado aisladas a su vez a un centenar de comunidades en la península de Noto debido a carreteras inundadas.

Entre el sábado y el domingo, Wajima recibió unos 500 milímetros acumulados de precipitaciones, mientras que Suzu, otra de las localidades más afectadas, registró 400 milímetros, el doble de la lluvia que suelen recibir de media en todo el mes de septiembre, según datos de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La JMA ha rebajado ya al mínimo su nivel de alerta en la península de Noto, pero ha instado al público a estar atento a la posibilidad de corrimientos de tierra, puesto que el suelo aún permanece ablandado en muchos puntos por efecto del seísmo de enero.

En Corea del Sur hay otro fallecido que cayó a una acequia tras las inundaciones

A su vez, la JMA elevó la alerta en el resto de Ishikawa y en la vecina prefectura de Niigata ante la posibilidad de que se registren fuertes lluvias.

Mientras, en Corea del Sur, ha fallecido un hombre de 89 años que cayó a una acequia cerca de su casa, según las autoridades surcoreanas, citadas por la agencia de noticias Yonhap. Muchos arrozales han quedado anegados hay 145 casas inundadas y unas 60 personas han sido evacuadas por temor a deslizamientos de tierra.



TELDEACTUALIDAD

#### Pelea entre okupas en Hoya del Pozo

Una pelea entre los okupas del asentamiento ilegal de Hoya del Pozo, en Telde, obligó ayer por la tarde, a eso de las 17.30 horas, a intervenir a la Policía Nacional y la Policía Canaria, tras recibir el aviso de una reyerta entre los habitantes de las chabolas. Los testigos, según avanzó *Teldeactualidad*, escucharon insultos y gritos, y vieron escenas de violencia física. En la imagen, ayer, los coches de la Policía. | LP/DLP



D. E. P. EL SEÑOR DON

### Carlos Manuel Ruíz de Galarreta Hernández

(CATEDRÁTICO DE BIOQUÍMICA, JUBILADO DE ULPGC) QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 78 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Sus hijas: Carlota y Claudia Ruíz de Galarreta Fanjul; hermanos: Rosa María (†) y Octavio Ruíz de Galarreta Hernández; su nieta, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia y amigos

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir al acto de su incineración, que tendrá lugar HOY MARTES a las 20.30 horas, en el tanatorio San Miguel, calle Aldea Blanca, nº 3 (Las Torres), donde se encuentra instalada la capilla ardiente; favor que agradecerán profundamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 2024



#### ALICANTE

# Un hombre de 77 años fallece de un infarto dentro de un sex shop al que entró a pedir ayuda

Un hombre de 77 años ha fallecido dentro de una tienda de artículos eróticos (sex shop) del
centro de Alicante ayer al mediodía a causa, según todos los
indicios, de un infarto. El septuagenario había entrado a la
tienda a las 11.30 horas y poco
después se desplomó al suelo
sin que intervinieran terceras
personas ante lo cual la encargada de la tienda dio aviso a los

servicios de emergencias, que solo pudieron confirmar el óbito. El cuerpo sin vida fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para confirmar las causas de la muerte. Según fuentes de la investigación, la víctima caminaba por la calle y al sentirse indispuesto entró al establecimiento comercial más cercano, que resultó el sex shop, para pedir ayuda. | Miguel Marzal

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

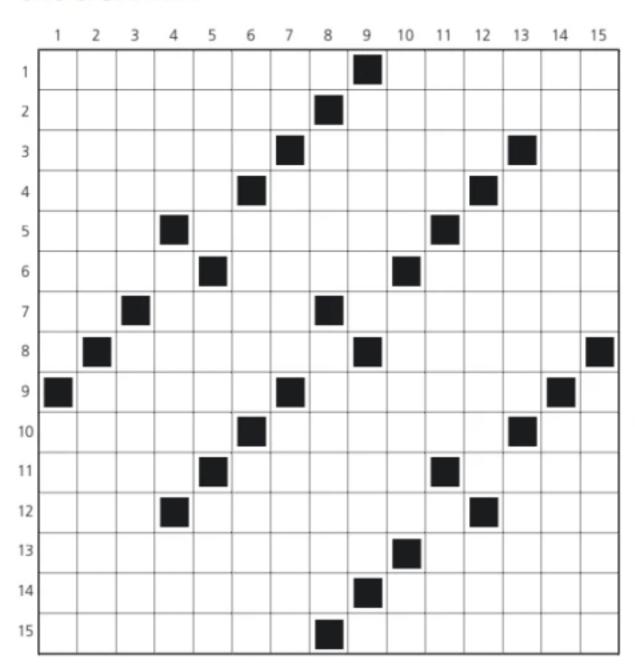

HORIZONTALES.- 1: Que trabaja por cuenta propia. Dinastía musulmana que reinó en Granada desde el siglo XIII al XV.-2: Tela de seda entretejida con oro o plata. Narran.-3: En la parte alta. Desafiar. Nota musical.-4: Embarcación de remo muy estrecha. Quitar la vista a alguien. Pelea, combate.-5: Ganso doméstico. Entradas naturales de mar en la costa, de extensión considerable. Cada una de las cuerdas que sostienen la hamaca.-6: Batracio anuro. Relativo a los caminos y carreteras. Curar.-7: Campeón. Nombre de varón. Aliñado.-8: Símbolo del roentgen. Fallecida. Conjunto de géneros o efectos de contrabando.—9: Principiante, novata. Alumno de una academia militar. En romanos, cien.-10: Rotura o hendidura en el filo de un arma o herramienta. Luz sonrosada que precede inmeditamente a la salida del sol. Voz de pena, admiración o sorpresa.-11: Relación escrita de los sucedido, tratado o acordado en una junta. Maquinar, tramar. Tapadera.-12: Descifré un escrito. Valor o importancia de algo. Tanto en el fútbol.—13: Franco en el trato, alegre. Hace que una cosa descanse sobre otra.-14: Relativo al planeta Tierra. Nacido en Bretaña.—15: Hombre que vende arena. Que está impregnada de grasa.

VERTICALES.- 1: Hostigar, acosar. Especie de caja con asa usada en los viajes para transportar ropas y otros objetos.-2: Aves de plumaje negro y blanco, que suelen llevarse al nido objetos pequeños y brillantes. Estuche con objetos de tocador.—3: Devuelven algo a quien lo poseía. Vario, de muchas maneras.—4: Tiempo libre de una persona. Madre de uno de los padres de una persona. Todavía.-5: Hombre sumamente rico. Partida de las embarcaciones del puerto. Nombre de consonante.-6: Obra poética. Avariciosa. Sujetar al yugo bueyes u otras bestias.-7: Símbolo del molibdeno. Voz para pedir silencio. Relativo al Polo Norte.-8: Símbolo del oxígeno. Carcajeaba. Recurrido, apelado.—9: Obsequia. Seco, estéril, de poco jugo y humedad. Símbolo del gauss.—10: Limpias, puras. Portadora de una carta. Símbolo del bromo.—11: Alero. Ser frecuente algo. Donará.—12: Emperador de la antigua Rusia. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Plural de consonante.—13: Abreviatura de atmósfera. Estirpe. Cansó en extremo.-14: Ubicado. Bases, sostenes.-15: Retrete. Embarcación menor de fondo plano que sirve para transportes en aguas poco profundas.

#### **SOPA DE LETRAS**

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**

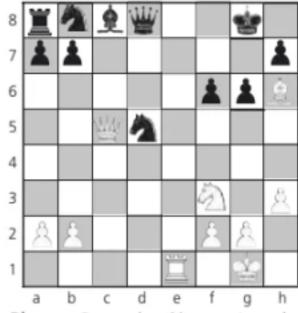

Blancas: Pogorelov. Negras: Janoch. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Cuándo vence el plazo?

# SSTMM

#### SUDOKU

|   |   | 2 |   |   | 8 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 3 |   |   |   | 1 |   |
| 9 | 7 |   |   | 5 |   | 6 | 2 |
|   |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 5 |   | 8 | 4 | 1 |   |   |
| 3 |   |   |   | 9 |   |   |   |
|   |   | 1 | 5 |   |   |   | 8 |
|   |   |   | 7 | 8 | 5 |   |   |
|   |   |   | 2 | 6 |   | 9 |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### **OLAFO EL VIKINGO** POR CHRIS BROWNE







#### **AUTODEFINIDO**

| PROPICIO<br>APROBÓ,<br>CONFIRMO          | ٧           | BALCÓN<br>TABA-<br>QUERO | ٧                            | RIÑA,<br>BRONCA<br>VIRTUD<br>TEOLOGAL | *                          | INTENTO,<br>AMAGO<br>OBJETO | *       |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| >                                        |             | ٧                        |                              | ¥                                     |                            | ٧                           |         |
| VARA<br>LARGA Y<br>GRUESA<br>SOTANA      | <b>*</b>    |                          |                              |                                       |                            |                             |         |
| >                                        |             |                          |                              | ASIDERO<br>HOMICIDA                   | *                          |                             |         |
| BAHÍA,<br>ENSENADA<br>QUE TIENE<br>PECAS | <b>&gt;</b> |                          |                              | ٧                                     | ATMÓS-<br>FERA<br>EMBISTEN | Å                           |         |
| -                                        |             |                          |                              |                                       | ٧                          | OXÍGENO<br>LIGERA,<br>VELOZ | *       |
| MÁSCARA<br>BELIO                         | À           |                          |                              |                                       |                            | ٧                           | ALTARES |
| >                                        |             |                          | SALÓN<br>TÍTULO<br>RELIGIOSO | <b>*</b>                              |                            |                             | ٧       |
| DESTINAR<br>LAUREADA                     | <b>*</b>    |                          | ٧                            |                                       |                            |                             |         |
| <b>&gt;</b>                              |             |                          |                              |                                       |                            |                             |         |
| BALANZAS<br>ANTIGUAS                     | <b>&gt;</b> |                          |                              |                                       |                            |                             |         |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Autónomo. Nazarí.-2: Brocado. Relatan.-3: Arriba. Retar. Do.-4: Canoa. Cegar. Lid.-5: Oca. Bahías. Hico.-6: Rana. Vial. Sanar.-7: As. Blas. Adobado.-8: R. Muerta. Alijo.-9: Nueva. Cadete. C.-10: Mella. Aurora. Ah.-11: Acta. Urdir. Tapa.-12: Leí. Entidad. Gol.-13: Esparcido. Apoya.-14: Te-lúrico. Bretón.-15: Arenero. Grasosa.

Verticales.-1: Abacorar. Maleta.-2: Urracas. Neceser.-3; Tornan. Múltiple.- Ocio. Abuela. Aún.-5: Nabab. Leva. Erre.-6: Oda. Avara. Uncir.-7: Mo. Chist. Ártico.-8: O. Reía. Acudido.-9: Regala. Árido.-10: Netas. Dadora. Br.-11: Alar. Soler. Dará.-12: Zar. Hábitat. Pes.-13: At. Linaje. Agotó.-14: Radicado. Apo-yos.-15: Inodoro. Chalana.

#### **AUTODEFINIDO**

Sólo horizontales.-1: F. M. R. C.-2: Ratificó.-3: Varejón.-4: Loba. Asa.-5: Rada. At.-6: Pecosa. O.-7: Careta.-8: Bel. Sala.-9: Dedicar.-10: Coronada.-11: Romanas.

#### AJEDREZ

1-Cg5, fxg5; 2-Dd4, Dd7; 3-Te8+, Rf7; 4-Dg7+, Rxe8; 5-Df8++

#### JEROGLÍFICO Es este mes.

(ESES; T; EMES)

| SOPA DE LETRAS |
|----------------|
| ONATUGNARO     |
| CPODAADERA     |
| EATCORJANT     |
| MANOREAAAI     |
| ONUFADNTJA     |
| NMGRAAIDAI     |
| IADENDRITA     |
| CNODEOTVIN     |
| EDRITPAANI     |
| NEDACETGOT     |

| 1 4 2 | 6 | 9 | 7  | 8 | 5 | 3 |
|-------|---|---|----|---|---|---|
| 5 6 3 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 7 |
| 91718 | 3 | 1 | 5  | 4 | 6 | 2 |
| 8 9 4 | 2 | 3 | 1  | 6 | 7 | 5 |
| 2 5 6 | 7 | 8 | 4  | 1 | 3 | 9 |
| 3 1 7 | 5 | 6 | 9  | 2 | 8 | 4 |
| 6 2 1 | 9 | 5 | 3  | 7 | 4 | 8 |
| 4 3 9 | 1 | 7 | 8  | 5 | 2 | 6 |
| 71815 | 4 | 2 | 6  | 3 | 9 | 1 |

SUDOKU

# de septiembre de 2024

#### La suerte

| ONCE  | 23/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 44958 | Serie: 041         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie: 025         |
|       | 18/9/2024          |
| 62731 | Serie: 037         |
|       | 19/9/2024          |
| 84708 | Serie: 032         |
|       | Cuponazo 20/9/2024 |
| 39298 | Sene: 019          |
|       | Sueldazo 21/9/2024 |
| 10477 | Serie: 21          |
|       | Sueldazo 22/9/2024 |
| 84032 | Sene: 034          |

Mi día 23/9/2024 19 MAR 2008 Suerte: 11

#### Súper ONCE 23/9/2024

Sorteo 1

03, 06, 08, 09, 14, 18, 21, 24, 29, 34, 36, 43, 45, 47, 49, 50, 65, 76, 78, 81 Sorteo 2

06, 09, 10, 13, 15, 19, 25, 26, 36, 38, 48, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 75, 76 Sorteo 3

03, 11, 12, 20, 22, 26, 29, 32, 40, 46, 48, 49, 50, 55, 65, 66, 69, 73, 84, 85 Sorteo 4

06, 10, 11, 15, 17, 18, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 40, 48, 56, 60, 63, 70, 76, 83 Sorteo 5

07, 08, 09, 14, 15, 18, 19, 33, 36, 42, 50, 53, 55, 56, 69, 70, 74, 77, 83, 85

| Triplex  | 23/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 435       |
| Sorteo 2 | 309       |
| Sorteo 3 | 892       |
| Sorteo 4 | 910       |
| Sorteo 5 | 618       |

#### Euro Jackpot 20/9/2024 9-17-19-26-39 Soles: 4 y 10

#### Eurodreams 23/9/2024

23/9/2024

09-11-13-31-32-34 Sueno: 5

Bonoloto

| C 45-R 8  |
|-----------|
| 17/9/2024 |
|           |
| E:1y10    |
| 20/9/2024 |
|           |
| E:3y7     |
|           |

| La Primitiva      | 23/9/2024 |
|-------------------|-----------|
| 01-02-09-10-22-32 | C:48R:5   |
| loker: 9 934 413  |           |
|                   | 19/9/2024 |

04-12-23-38-44-46 C34 R 6 loker: 8 515 762

21/9/2024 C-41R-6 05-12-13-38-39-47 Joken: 4 208 957

El Gordo 22/9/2024 05-11-16-32-37 Clave: 0

SERECOMENDA COMPROBAR LOS DATOS DIV LAS PAGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Nubosidad en el norte de las islas

FUENTE: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Elaboración propia.

Gran Canaria: En el norte, intervalos nubosos, sin descartar llovizna; resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso, especialmente en el interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral del sudeste y noroeste. Brisas en costas del suroeste. En cumbres, viento moderado del oeste. Fuerteventura y Lanzarote: Predominio de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte y este. Viento moderado del nordeste. Tenerife: En el norte, intervalos nubosos, sin descartar llovizna en el nordeste; resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas bajas. En cumbres, viento moderado del suroeste. La Palma, La Gomera y El Hierro: En el norte y este, intervalos nubosos, sin descartar algunas llovizna; resto, poco nuboso o despejado. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral del sudeste y noroeste. Brisas en costas del oeste. En cumbres, viento flojo del nordeste.



#### El mar

Norte o noroeste 4 o 5 arreciando a 6 mar adentro en costas oeste y sureste. Marejada aumentando a fuerte marejada mar adentro en costas oeste y sureste. En costa norte, entre Gáldar y La Isleta, norte 3 o 4 y marejadilla o marejada. En costa suroeste, principalmente entre Arguineguín y Mogán, variable 1 a 3 y marejadilla.

#### Crepúsculo Mareas

MATUTINO VESPERTINO HORARIO ALTURA PLEAMAR 6.27 h. - 19.09 h. 2.09 - 1.86 NÁUTICO 7.01 h. 20.20 h. 20.48 h. BAJAMAR 12.50 h. - 23.55 h. 0.95 - 0.90 7.28 h. CIVIL



#### El sol

Sale a las 7.52 horas. Se pone a las 19.57 horas.

#### La luna

Sale a las 00.02 horas. Se pone a las 14.51 horas.

#### FASES

Martes 24 de septiembre, cuarto menguante; martes 2 de octubre. luna nueva; jueves 10 de octubre. cuarto creciente; jueves 17 de octubre, luna llena.

#### Próximos días Miércoles 250 - 210 Jueves 260 - 220 Viernes Fuerteventura 260 - 220 250-210 Sábado 240 - 210

#### **GUARDIA DE 24 HORAS**

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

- Parque Hermanos Millares, 7 Escaleritas - Ciudad Alta, 928252301 Paseo de San José, núm. 124.
- 928312134
- C/ Pío XII, 72 Sector Estadio Insular. 928246227
- Doctor Vicente Navarro Marco, 8 Tafira Alta. 928430101

#### **GRAN CANARIA**

Agaete: C/ La Concepción, 9 (Casco Urbano). 928898219

Agüimes-Ingenio: Avda. de América, 3 928787438

(Hasta las 22.00 horas). C/ Amapola, 75 -Montaña Los Velez - Agüimes. 928435401 Arucas: C/ Alcalde Suárez Franchy, 21. 928601491

Firgas: (Hasta las 22.00 horas). Avenida de la Constitución, nº 29, 928625208 Gáldar-Guía: C/ Médico Estévez, 1 (Guía) 928881874

(Hasta las 22.00 horas). C/ Miguel de Mújica. 14 - La Montaña (Gáldar), 928881953 La Aldea de San Nicolás: C/ Alfonso XIII.



número 42. 928890076

Mogán: Avda. de la Cornisa, 22 - Puerto Rico. 928561019

Moya: C/ Luján Pérez, nº 5. 928620009 San Bartolomé de Tirajana: C/ Partera Leonorita, 8 - Edif. Parque Sur III - Junto C.C. Bellavista. 928775356

**San Mateo:** C/ Del Agua, 6. 928661085 Santa Brígida: Carretera del Centro, 136 -El Monte, 928350193

Santa Lucía de Tirajana: C/ Galicia, 14 -Balos, 928756317

Santa Lucía de Tirajana (casco): (Hasta las 22.00 horas). C/ Maestro José Enrique Hernández González, nº 12. 928798359 Tejeda-Artenara: C/ Domingo Guerra Navarro, 25 - Tejeda. 928666072

Telde: C/ Juan Ismael, 50 - Junto Iglesia de San Pedro - El Ejido. 928703078 Teror: Paseo González Díaz, núm. 28. 928630494

Valleseco: C/ León y Castillo, núm. 22. 928618029

Valsequillo: Avda. Los Almendros, núm. 18 - La Barrera, 928570012

#### LANZAROTE

Arrecife: C/ León y Castillo, 13 - Edificio Matallana, 928811093

**Tías:** Avda. Central, núm. 45. 928833729 Yaiza: Avda. Papagayo, 17 - Playa Blanca Haría: (Hasta las 22.00 horas). C/ La Hova, número 10. 928835027

Teguise: (Hasta las 22.00 horas). Avda. Gran Aldea, número 67. 928845284

Tinajo-San Bartolomé: (Hasta las 22.00 horas). C/ Navío s/n - C.C. Deiland - Playa Honda, 928820083

#### **FUERTEVENTURA**

Caleta de Fuste: Local B1 del C.C. El Castillo, Avda, El Castillo, 928163160 La Oliva: Avda. Ntra. Sra. del Carmen, núm. 68 - Esquina calle Acacia - Corralejo 928536499

Morro Jable-Jandía: Shopping Center Cosmo - Jandía. 928540553

Puerto del Rosario: C/ Primero de Mayo, número 43. 928531721

Tuineje-Gran Tarajal: C/ Atis Tirma, 8 -Gran Tarajal. 928870839

#### Atentos a...

#### **EL HORMIGUERO**

#### 20:45 Antena 3

El programa recibe al actor Ricardo Darín. El argentino está de vuelta en España con su obra de teatro Escenas de la vida conyugal.

#### **EL PROTECTOR**

21:00 h. **Paramount** [\*\*] ►Acción. 2002. Estados Unidos, Francia, Suiza. Dirección: Martyn Burke. Intérpretes: Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn. 97 min. Color.

Jennifer Barret fue adoptada cuando era una niña. Lo que desconoce es que es la hija del poderoso capo de la mafia Angelo Allieghieri.

#### **EL COMISARIO MONTALBANO**

21:00 La 2

El pequeño centro de Vigàta está convulsionado por la llegada de un equipo de televisión sueco que ha convertido el pueblo en el plató de grabación de una ficción de época. Mientras tanto, Salvo es sorprendido por un misterio que tiene sus raíces en el pasado.

#### DESPERADO

21:30 h. Be Mad [★★★] ▶Acción. 1995. Estados Unidos. Dirección: **Robert Rodríguez. Intérpretes:** Antonio Banderas, Salma Hayek, Joaquim de Almeida, Cheech Marin, Steve Buscemi. 104 min. Color.

■ El Mariachi, un misterioso guitarrista, vuelve para vengar la muerte de su amante y la mutilación de su mano. Sin embargo, comete un nuevo error.

#### **PESADILLA EN LA COCINA**

21:30 laSexta

El programa se desplaza a Majadahonda, en Madrid, para conocer el restaurante Tradiciones Peruanas. un negocio que nació con la vocación de trasladar un pedazo del país de origen de sus dueños a esta localidad madrileña pero que no para de perder dinero.



#### DJANGO DESENCADENADO

21:50 h. La 1 [★★★★] ▶ Western. 2012. Estados Unidos. Dirección: Quentin Tarantino. Intérpretes: Jamie Foxx, Christoph Waltz. 165 min. Color.

■ El Dr. King Schultz es un cazarrecompensas alemán que sigue la pista de los Brittle, tres peligrosos asesinos buscados por todo el sur de los Estados Unidos.

#### **FAST & FURIOUS 8**

21:55 h. **FDF** [\*\*\*] ►Acción. 2017. China, Estados Unidos, Japón. Dirección: F. Gary Gray. Intérpretes: Vin Diesel, Jason Statham. 136 min. Color.

■ Ahora que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley, todos pueden disfrutar de una vida normal.

#### La1

05.00 Telediario matinal 07.00 La hora de La 1 09.40 Mañaneros

13.00 Telecanarias 1 13.10 El gran premio de la

cocina

14.00 Telediario 1 14.50 Telecanarias 1

15.15 El tiempo 15.30 Salón de té La Moderna

16.30 La Promesa

17.30 Valle Salvaje 18.30 El cazador

19.30 Aquí la Tierra

Presentado por Jacob Petrus. 20.00 Telediario 2

Presentado por Marta Carazo. Con la colaboración de Arsenio Cañada.

20.40 La Revuelta



21.50 Cine 'Django desencadenado'

El Dr. King Schultz es un cazarrecompensas alemán que sigue la pista de los Brittle, tres peligrosos asesinos buscados por todo el sur de los Estados Unidos. Schultz guiere capturarlos, vivos o muertos, y cobrar el dinero por sus cabezas. Para ello, cuenta con la ayuda del esclavo de color llamado Django, al que promete dejarlo en libertad si la caza termina satisfactoriamente. Django acepta, ya que quiere ir a buscar a su esposa, Broomhilda, vendida como esclava al cruel Calvin Candie, terrateniente de una de las plantaciones más importantes

00.25 La noche en 24 horas 02.55 Noticias 24 horas

#### La 2

05.30 Inglés online TVE 06.25 ¡Por fin es lunes! 06.55 Into the blue

07.50 Agrosfera 08.30 Aqui hay trabajo

08.55 La aventura del saber 09.55 La 2 express 10.05 Documenta2

10.55 Cuaderno de campo 11.30 Las rutas D'Ambrosio

12.25 Mañanas de cine 'Los buitres cavarán tu fosa'

13.50 Curro Jiménez

14.45 Saber y ganar 15.30 Grandes documentales

17.10 Documenta2 18.05 Grantchester

18.50 Culturas 2 19.10 RTVE es cine

19.40 Reformas extraordinarias de George Clarke 20.30 Cifras y letras

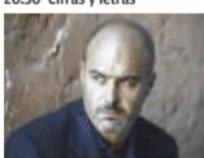

21.00 El comisario Montalbano

 La red de protección (T14): El pequeño centro de Vigata está convulsionado por la llegada de un equipo de televisión sueco que ha convertido el pueblo en el plató de grabación de una ficción de época. Mientras tanto, Salvo es sorprendido por un misterio que tiene sus raíces en el pasado.

22.40 Documentos TV 23.40 Festivales de verano

00.40 Zoom tendencias 01.15 Documenta2 02.05 Las rutas D'Ambrosio

03.45 Turismo rural en el mundo

#### Antena 3

05.00 Ventaprime 05.15 Noticias de la mañana

07.55 Espejo público 12.20 Cocina abierta con

Karlos Arguiñano 12.45 La ruleta de la suerte 14.00 Antena 3 Noticias 1

Presentado por Sandra Golpe. 14.30 Deportes

14.35 El tiempo

14.45 Sueños de libertad 16.00 Y ahora Sonsoles 19.00 Pasapalabra

20.00 Antena 3 Noticias 2 Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaguero.

20.30 Deportes

20.35 El tiempo 20.45 El hormiguero

El programa recibe al actor Ricardo Darín. El argentino está de vuelta en España con su obra de teatro Escenas de la vida conyugal, que va a poder disfrutarse en el Teatro Rialto de Madrid hasta el 29 de septiembre y en el Coliseum de Barcelona del 2 al 20 de octubre.



#### 21.45 Hermanos

Ogulcan se disculpa con Ōmer y le asegura que no tenía malas intenciones y le pide perdón por cómo se ha portado con él. Paralelamente, Ayla invita a cenar a Gokhan a su casa y le echa veneno en la comida. Más tarde, Gokhan se empieza a marear y ambos forcejean hasta que Gokhan la empuja y Ayla se golpea en la cabeza al caer.

00.00 Una nueva vida

01.15 The Game Show

#### Cuatro

06.00 Love Shopping TV Cuatro 06.30 ¡Toma salami!

07.20 Callejeros viajeros 09.30 Viajeros Cuatro 10.30 En boca de todos

13.00 Noticias Cuatro Presentado por Alba Lago. 13.55 ElDesmarque Cuatro

14.15 El tiempo 14.30 Todo es mentira

17.15 Lo sabe, no lo sabe 18.00 ¡Boom!

19.00 Noticias Cuatro Presentado por Diego Losada y Mónica Sanz.

19.45 ElDesmarque Cuatro 19.55 El tiempo

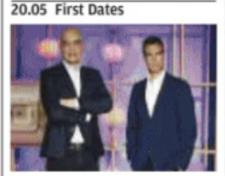

#### 21.50 Código 10

El programa ofrece integras las declaraciones de los implicados en la denuncia interpuesta contra Rafa Mir por supuesta agresión sexual: las del propio futbolista, las de los dos amigos, las de las dos chicas denunciantes y las de todos los testigos. Además, el espacio acompaña al youtuber Melias en la labor que lleva a cabo desenmascarando a supuestos pedófilos, haciéndose pasar por menores de edad en las redes. Más tarde se acompaña también a una brigada anticarteristas de la policía y a vecinos que cada día patrullan estaciones de transporte o plazas concurridas para dar caza a estos delincuentes.

00.50 ElDesmarque madrugada Presentado por Ricardo Reves. 01.35 The Game Show 02.15 En el punto de mira

#### Tele 5

05.10 Reacción en cadena 06.00 Informativos Telecinco:

el matinal 07.55 La mirada crítica

09.30 Vamos a ver 14.00 Informativos Telecinco

Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

14.25 ElDesmarque Telecinco

14.40 El tiempo 14.45 El diario de Jorge

16.30 TardeAR 19.00 Reacción en cadena

20.00 Informativos Telecinco Presentado por Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

20.35 ElDesmarque Telecinco 20.45 El tiempo

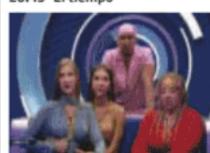

20.50 Gran Hermano: límite 48 horas

Presentado por Jorge Javier Vázquez. El programa continúa avanzando y se acerca al desenlace de su primera etapa, la del doble juego, con la revelación de todos los secretos que han tratado de mantener ocultos los concursantes que se han ido incorporando a la casa oficial. Además, tras hacerse públicos estos secretos, se anuncia a la casa oficial la llegada como concursantes de Jorge y Javier, que protagonizan una entrada inesperada para ellos: los habitantes de la casa van a saber con antelación que entran con una coartada falsa y van a tener que seguirles la corriente.

01.00 Gran Madrid Show 01.25 ¡Toma salami!

#### La Sexta

05.00 Minutos musicales

05.30 Ventaprime 06.00 Previo Aruser@s

08.00 Aruser@s 10.00 Al rojo vivo Presentado por Antonio García

Ferreras.

#### 13.30 La Sexta noticias 1a edición

Presentado por Helena Resano.

14.15 Jugones 14.30 La Sexta meteo

14.45 Zapeando

16.15 Más vale tarde Presentado por Cristina Pardo y Iñaki López.

19.00 La Sexta noticias 2a edición Presentado por Cristina Saavedra

y Rodrigo Blázquez.

20.00 La Sexta Clave Presentado por Joaquín Castellón.

20.20 La Sexta meteo 20.25 La Sexta deportes 20.30 El intermedio



21.30 Pesadilla en la cocina El programa se desplaza a Majadahonda, en Madrid, para conocer el restaurante Tradiciones Peruanas, un negocio que nació con la vocación de trasladar un pedazo del país de origen de sus dueños a esta localidad madrileña pero que no para de perder dinero. La ilusión de tener un restaurante de Jorge, su dueño, fue breve y ahora ve cómo el negocio cae en picado mientras se pone en contra a todo su eguipo, a pesar de que estos son en su mayoría, su propia familia.

00.55 Crímenes imperfectos

#### TV Canaria

06.00 Macaronesia Sport 06.45 Lavadoras de texto

06.50 Todo Rally

07.45 Buenos días, Canarias 11.25 ¡Toda una vida! 25 años

contigo 12.00 Ponte al día

14.30 Telenoticias 1 Presentado por Paco Luis

Quintana. 15.10 El tiempo 1

15.15 TN Deportes 1

15.30 Cógeme si puedes

16.30 Cine

'El bebé del cuco'

18.10 Embaiadores

19.20 ¡Toda una vida! 25 años

contigo 19.50 Como en casa

20.30 Telenoticias 2

Presentado por Pilar Rumeu. 21.10 El tiempo 2

21.15 TN Deportes 2

Espacio dedicado a la información de actualidad deportiva. Presen-



#### 21.30 Una hora menos

Presentado por Victorio Pérez. Espacio divulgativo centrado en la mirada al territorio y sus habitantes a través de la meteorología, la ciencia, el medio ambiente y el patrimonio. Todo ello con especial atención al sector primario de las islas, al

mundo rural y a los pueblos. 22.30 Noveleros

00.30 Lolas 01.40 Cógeme si puedes

02.30 Una hora menos 03.25 Ponte al día

05.35 Como en casa

E ESTIO REVISTA GASTRONOMÍA MODA DECORACIÓN FOTOGRAFÍA TODOS LOS MESES CON TU PERIÓDICO

# LA PROVINCIA

DIARIO DE LAS PALMAS

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400





De acuerdo. Hablaremos aquí de Rafael Mir -en libertad provisional pero investigado por una agresión sexual con acceso carnal-, conscientes de que con estricta actualidad informativa podríamos haber escrito de igual forma de Wissam Ben Yedder -ex del Sevilla que será juzgado el 15 de octubre por similar delito- o de Hugo Mallo -el capitán del Celta de Vigo declarado culpable por abuso sexual contra una mujer que trabajaba como mascota del Espanyol-. Incluso, y aunque rozando el larguero, podríamos haber tecleado Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España (Cenafe), que ha difundido estos días la existencia de un contrato de consentimiento sexual para futbolistas de Primera División. El convenio -un kamasutra redactado para un sexo dosificado como la posología de un prospecto farmacéutico- estipula en tres páginas las condiciones contractuales que tendrían que darse entre el jugador firmante y la parte sexual contratante en caso de mantener una relación consentida, se entiende. El acuerdo incluye una cláusula que, pese al citado consentimiento, es un oxímoron de manual porque conjuga el sustantivo «violación» con el adjetivo «accidental». Así, el artículo recoge la posibilidad de que en la actividad sexual «el varón puede, sin culpa y sin intención, penetrar un orificio femenino que no esté disponible para la actividad sexual en virtud del acuerdo». Leer para creer.

Miguel Galán, al que como decimos no está dedicado este artículo, considera que la difusión de este convenio se ha debido a «la inquietud» de los futbolistas de la Liga después de que Dani Alves fuera condenado a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual. «Por miedo a que una mujer les tienda una trampa o presente una denuncia falsa, quieren burocratizar las relaciones», ha dicho el presidente de Cenafe para defender la difusión del convenio y, entendemos, justificar su existencia.

Recuerden, por cierto, que el futbolista brasileño antes mencionado fue condenado por la agresión sexual contra una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona y está en libertad provisional después de pagar un millón de euros de fianza sufragados por Neymar, que también fue investigado por abuso sexual y absuelto, pero penalizado por la marca publicitaria que representaba que le rescindió el contrato.

Así, podríamos seguir en un bucle infinito porque el binomio agresión sexual-deporte (especialmente el fútbol aunque creo que no se escapa ninguna disciplina olímpica) es tan incontestable como el axioma de que en los vestuarios no hay ni un solo gay. Justo es decir también que estos supuestos no solo se han registrado en la élite deportiva, sino que se han dado casos en categorías inferiores que, solos o en manada

#### Miel, limón & vinagre

### Rafa Mir

FUTBOLISTA.
DELANTERO DEL VALENCIA CF



Irina Marzo

# La agresión sexual como deporte

haber sido cedido por el Sevilla FC en julio, comparte con muchos de los futbolistas adscritos, justa o injustamente, al deporte de la agresión sexual juventud, físico y cartera. Instagramer y patrocinador de marcas deportivas, exhibe a partes iguales en sus redes sociales poderío, belleza y faltas de or-

tografía. Si googlea en su búsque-

da, el servidor sugiere dar respuesta a preguntas sobre el delantero como: ¿Cuánto gana Ra-

fa Mir? (Medio millón de euros anuales) ¿Cuánto pesa Rafa Mir? (86 kilos) ¿Cuánto cuesta Rafa Mir? (16 millones). Él mismo, y en una llamada que supuestamente hizo a la amiga de la víctima -otro día hablamos de ellas- tras la agresión, reclamó clemencia para que no le denunciaran aludiendo a su «caché».

Solo un compañero del jugador ha calificado estos hechos como «una falta de respeto hacia el club y la afición», porque pesa la presunción de inocencia, pero también la omertá. club del Mestalla se ha limitado a abrir un expediente, no por el presunto abuso, sino al entender que incumplió los horarios en su tiempo descanso pudiéndole afectar a su rendimiento. Y es que la situación no es menos compleja para el Valencia, que debe hacer equilibrios para salvaguardar al profesional hasta que ha-

blen los tribunales, pero que no debe ignorar la gravedad de los hechos que se le imputan,

ni olvidar las consecuencias que puede tener la presencia de un jugador acusado de violación en la Liga. Una Liga de la que hasta los niños en plena era digital siguen coleccionando cromos.

KAI FÖRSTERLING / EFE



(acuérdense del caso de los tres ju-

gadores de la Arandina que viola-

ron a una menor de 15 años), han

protagonizado capítulos de esta

saga oscura a la que habría que su-

mar todos esos episodios que ni

El delantero Rafa Mir (Cartage-

na, 1997), que había regresado al

Valencia CF esta temporada tras

siquiera salen a la luz.

D. E. P. EL SEÑOR DON

# Pedro Juan Bueno Quintana

QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A LOS 91 AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

Su esposa: María Soledad Hernández Morán; hijos: Antonio José, Pedro y Francis Bueno Hernández; hijas políticas: Irene, Tere y María Inés; nietas: Patricia, Laura, Noelia, Miriam, Mónica y Verónica; bisnieto: Leo; hermanos: Fela, Maruca, Juana, Quino (†), Guillermo, Juan, Antonia (†), Sisa (†) y Paco Bueno Quintana; hermanos políticos, sobrinos y demás familia

RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY MARTES a las 16.30 horas, desde el tanatorio Albia San Miguel, calle Aldea Blanca, nº 3 (Las Torres), al cementerio de San Lázaro, donde se le dará sepultura; favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 2024